ACADEMY CLASSICS

# THE ALHAMBRA

IRVING

ALLYN AND BACON



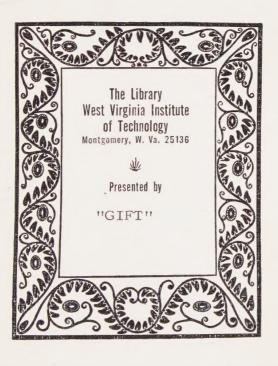



## W. VA. INSTITUTE OF TECHNOLOGY

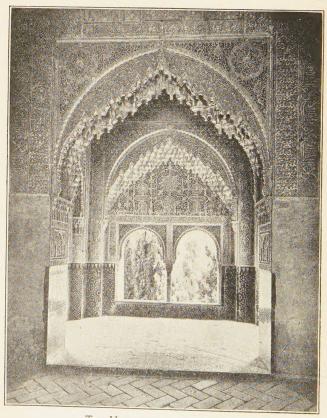

THE HALL OF THE TWO SISTERS

"The residence provided for the princesses was one of the most dainty that fancy could devise."

#### WASHINGTON IRVING

### THE ALHAMBRA

EDITED BY

#### FREDERICK HOUK LAW, PH.D.

HEAD OF THE DEPARTMENT OF ENGLISH IN THE STUYVESANT HIGH SCHOOL NEW YORK CITY

#### ALLYN AND BACON

BOSTON ATLANTA NEW YORK SAN FRANCISCO CHICAGO DALLAS PS 2056 A3 L3

COPYRIGHT, 1926 BY ALLYN AND BACON

Normood Press J. S. Cushing Co. — Berwick & Smith Co. Norwood, Mass., U.S.A.

#### **PREFACE**

OF all the books that Washington Irving wrote, *The Alhambra* is, without question, the best book for young readers. It is written in the happy spirit of a delighted wanderer who never tired of looking at the beautiful or of listening to the romantic.

The book is in large part a collection of wonder stories such as children love, stories that are full of the color of a rich imagination, strikingly human in their appeal, and entirely healthful in their influence.

The historical accounts and the picturesque descriptions interwoven with the stories create for their readers a background that gives reality. At the same time they reveal the peculiar charm of Irving's nature.

In this edition every effort has been made to reveal the interest of the stories, the beauty of the descriptions, and the compelling interest of Irving's personality. The suggestions for study indicate different ways of presenting the book to various types of pupils, thus making it possible to think of it as a collection of tales, as a somewhat longer collection of tales, or as a series of stories and historic and descriptive sketches.

In any case it is hoped that the teacher will so conduct the reading that it will lead pupils to enjoy *The Alhambra* and to wish to read more books by Washington Irving.

F. H. L.

iii 94908

FEB 8 1973



#### **CONTENTS**

| Œ   |
|-----|
| I   |
| 9   |
| 7   |
| 7   |
| 13  |
| 5   |
| 5   |
| 7 [ |
| 31  |
| 00  |
| ,   |
| . 2 |
|     |
| 57  |
| 37  |
| 20  |
| 13  |
| 53  |
| 79  |
| 5   |
| 7   |
| 26  |
| 13  |
|     |

#### Contents

#### APPENDIX

| Washington $I_R$ | VING: | His | TJE | E ANI | о Нт | : Wo | יז סו |  | PAGE |
|------------------|-------|-----|-----|-------|------|------|-------|--|------|
|                  |       |     |     |       |      |      |       |  |      |
| How to Enjoy     |       |     |     |       |      |      |       |  |      |
| BIBLIOGRAPHY     |       |     |     |       |      |      |       |  |      |
| Notes            |       |     |     |       |      |      |       |  | 374  |
| VOCABULARY       |       |     |     |       |      |      |       |  | 387  |
| TOPICS FOR ORA   |       |     |     |       |      |      |       |  |      |

#### **ILLUSTRATIONS**

| The Hall of the Two Sisters                       | Frontis piece |
|---------------------------------------------------|---------------|
|                                                   | PAGE          |
| The Alhambra and the Sierra Nevada Mountains .    | facing 2      |
| Arabic Inscription in the Hall of Ambassadors .   | 2             |
| The Myrtle Court and Hall of Ambassadors          | facing 19     |
| Arches in the Oldest Part of the Alhambra         | facing 33     |
| The Alhambra, as Seen from the Generalife         | 39            |
| The King's Private Mosque in the Alhambra         | facing 50     |
| The Central Buildings of the Alhambra             | facing 55     |
| The Council Chamber of the Alhambra               | facing 66     |
| The Court of Lions, from the Room of the Two      |               |
| Sisters                                           | facing 71     |
| The Court of Lions                                | facing 74     |
| The Walls of the Alhambra                         | 87            |
| The Gate of Justice                               | facing 107    |
| The Generalife, as Seen from the Alhambra         | facing 109    |
| The Garden of the Generalife                      | facing 114    |
| The Sisters' Tower, and the Captive's Tower, from |               |
| outside the Walls of the Alhambra                 | facing 172    |
| A Garden of the Alhambra, as Seen through the     |               |
| Window of the Hall of the Two Sisters             | facing 232    |
| Walls and Towers of the A hambra                  | facing 243    |
| The Vermilion Tower, and the City of Granada      | 273           |
| Porch of the Hall of Justice in the Alhambra      | facing 288    |
| A Moorish Gate in Toledo                          | facing 309    |
| The Generalife, as Seen from a Window of the Al-  |               |
| hambra                                            | facing 318    |
| The Hall of Justice in the Alhambra               | facing 332    |
| Washington Irving                                 | facing 350    |
| "Sunnyside," Washington Irving's Home, Irvington- |               |
| on-the-Hudson, New York                           | facing 367    |
| Sleepy Hollow Church, and the Graveyard in Which  |               |
| Washington Irving Is Buried                       | facing 368    |
|                                                   |               |



"In the present day, when popular literature is running into the low levels of life, and luxuriating on the vices and follies of mankind; and when the universal pursuit of gain is trampling down the early growth of poetic feeling, and wearing out the verdure of the soul, I question whether it would not be of service for the reader occasionally to turn to these records of prouder times and loftier modes of thinking; and to steep himself to the very lips in old Spanish romance."

WASHINGTON IRVING, Spanish Romance



#### THE ALHAMBRA\*

- The creamy patterned walls, the arched doorways with little marble columns, the wine-colored tiles;
- The courts open to the sky, with lion-guarded fountains and green oblongs of water with marble-bordered nymphs and cypresses;
- The ancient guards dozing in corners, and now and then guide-haunted tourists hurrying through the quiet, empty halls.
- Old Granada down below through the open archways, its thousand houses white and shining through the cool air, under the violet curve of mountains.
- The yellow old battlemented walls disdainful, trying to crumble away with their ancient load of beauty,
- Their memories of kings and caliphs, sultanas and queens;
- Of Boabdil the Moor trailing gorgeously away, and Isabelle the Catholic flaunting her banners.
- Yellow old haunted walls, ghost-breaking rooms, Africa and Europe visibly contending together
- In the sweet soft summer silence, and the blue Mediterranean sky.

HARRIET MONROE

<sup>\*</sup>Copyright, The Southwest Review. Reprinted by permission of Harriet Monroe.



#### THE ALHAMBRA

#### PALACE OF THE ALHAMBRA

To the traveller imbued with a feeling for the historical and poetical, so inseparably intertwined in the annals of romantic Spain, the Alhambra is as much an object of devotion as is the Caaba to all true Moslems. How many legends and traditions, 5 true and fabulous, — how many songs and ballads, Arabian and Spanish, of love and war and chivalry, are associated with this Oriental pile! It was the royal abode of the Moorish kings, where, surrounded with the splendors and refinements of 10 Asiatic luxury, they held dominion over what they vaunted as a terrestrial paradise, and made their last stand for empire in Spain. The royal palace forms but a part of a fortress, the walls of which, studded with towers, stretch irregularly round the 15 whole crest of a hill, a spur of the Sierra Nevada or Snowy Mountains, and overlook the city; externally it is a rude congregation of towers and battlements, with no regularity of plan nor grace of architecture, and giving little promise of the grace 20 and beauty which prevail within.

In the time of the Moors the fortress was capable of containing within its outward precincts an army

of forty thousand men, and served occasionally as a stronghold of the sovereigns against their rebellious subjects. After the kingdom had passed into the hands of the Christians, the Alhambra continued to 5 be a royal demesne, and was occasionally inhabited by the Castilian monarchs. The emperor Charles V. commenced a sumptuous palace within its walls, but was deterred from completing it by repeated shocks of earthquakes. The last royal residents 10 were Philip V. and his beautiful queen, Elizabetta of Parma, early in the eighteenth century. Great preparations were made for their reception. The palace and gardens were placed in a state of repair, and a new suite of apartments erected, and deco-15 rated by artists brought from Italy. The sojourn of the sovereigns was transient, and after their departure the palace once more became desolate. Still the place was maintained with some military state. The governor held it immediately from 20 the crown, its jurisdiction extended down into the suburbs of the city, and was independent of the captain-general of Granada. A considerable garrison was kept up; the governor had his apartments in the front of the old Moorish palace, and never 25 descended into Granada without some military parade. The fortress, in fact, was a little town of itself, having several streets of houses within its walls, together with a Franciscan convent and a parochial church.



an army of forty thousand men." THE ALHAMBRA AND THE SIERRA NEVADA MOUNTAINS



The desertion of the court, however, was a fatal blow to the Alhambra. Its beautiful halls became desolate, and some of them fell to ruin; the gardens were destroyed, and the fountains ceased to play. By degrees the dwellings became filled with a 5 loose and lawless population: contrabandistas, who availed themselves of its independent jurisdiction to carry on a wide and daring course of smuggling, and thieves and rogues of all sorts, who made this their place of refuge whence they might depredate upon 10 Granada and its vicinity. The strong arm of government at length interfered; the whole community was thoroughly sifted; none were suffered to remain but such as were of honest character, and had legitimate right to a residence; the greater 15 part of the houses were demolished and a mere hamlet left, with the parochial church and the Franciscan convent. During the recent troubles in Spain, when Granada was in the hands of the French, the Alhambra was garrisoned by their troops, and the 20 palace was occasionally inhabited by the French commander. With that enlightened taste which has ever distinguished the French nation in their conquests, this monument of Moorish elegance and grandeur was rescued from the absolute ruin and 25 desolation that were overwhelming it. The roofs were repaired, the saloons and galleries protected from the weather, the gardens cultivated, the watercourses restored, the fountains once more made to

throw up their sparkling showers; and Spain may thank her invaders for having preserved to her the most beautiful and interesting of her historical monuments.

5 On the departure of the French they blew up several towers of the outer wall, and left the fortifications scarcely tenable. Since that time the military importance of the post is at an end. The garrison is a handful of invalid soldiers, whose prinocipal duty is to guard some of the outer towers, which serve occasionally as a prison of state; and the governor, abandoning the lofty hill of the Alhambra, resides in the centre of Granada, for the more convenient despatch of his official duties. I as cannot conclude this brief notice of the state of the fortress without bearing testimony to the honorable exertions of its present commander, Don Francisco de Serna, who is tasking all the limited resources at his command to put the palace in a state of repair, 20 and by his judicious precautions has for some time arrested its too certain decay. Had his predecessors discharged the duties of their station with equal fidelity, the Alhambra might yet have remained in almost its pristine beauty; were government to 25 second him with means equal to his zeal, this relic of it might still be preserved for many generations to adorn the land, and attract the curious and enlightened of every clime.

Our first object, of course, on the morning after

our arrival, was a visit to this time-honored edifice; it has been so often, however, and so minutely described by travellers, that I shall not undertake to give a comprehensive and elaborate account of it, but merely occasional sketches of parts, with the sincidents and associations connected with them.

Leaving our posada, and traversing the renowned square of the Vivarrambla, once the scene of Moorish jousts and tournaments, now a crowded marketplace, we proceeded along the Zacatin, the main 10 street of what, in the time of the Moors, was the Great Bazaar, and where small shops and narrow alleys still retain the Oriental character. Crossing an open place in front of the palace of the captaingeneral, we ascended a confined and winding street, 15 the name of which reminded us of the chivalric days of Granada. It is called the Calle, or street of the Gomeres, from a Moorish family famous in chronicle and song. This street led up to the Puerta de las Granadas, a massive gateway of Gre-20 cian architecture, built by Charles V., forming the entrance to the domains of the Alhambra.

At the gate were two or three ragged superannuated soldiers, dozing on a stone bench, the successors of the Zegris and the Abencerrages; 25 while a tall, meagre varlet, whose rusty-brown cloak was evidently intended to conceal the ragged state of his nether garments, was lounging in the sunshine and gossiping with an ancient sentinel on duty. He

joined us as we entered the gate, and offered his services to show us the fortress.

I have a traveller's dislike to officious ciceroni, and did not altogether like the garb of the applicant.

5 "You are well acquainted with the place, I presume?"

"Ninguno mas; pues, señor, soy hijo de la Alhambra." — (Nobody better; in fact, sir, I am a son of the Alhambra!)

The common Spaniards have certainly a most poetic way of expressing themselves. "A son of the Alhambra!" the appellation caught me at once; the very tattered garb of my new acquaintance assumed a dignity in my eyes. It was emblematic 15 of the fortunes of the place, and befitted the progeny of a ruin.

I put some further questions to him, and found that his title was legitimate. His family had lived in the fortress from generation to generation ever 20 since the time of the Conquest. His name was Mateo Ximenes. "Then, perhaps," said I, "you may be a descendant from the great Cardinal Ximenes?" "Dios sabe! God knows, señor! It may be so. We are the oldest family in the Alham-25 bra, — Christianos vicjos, old Christians, without any taint of Moor or Jew. I know we belong to some great family or other, but I forget whom. My father knows all about it; he has the coat-of-arms hanging up in his cottage, up in the fortress."

There is not any Spaniard, however poor, but has some claim to high pedigree. The first title of this ragged worthy, however, had completely captivated me, so I gladly accepted the services of the "son of the Alhambra."

We now found ourselves in a deep, narrow ravine, filled with beautiful groves, with a steep avenue, and various footpaths winding through it, bordered with stone seats, and ornamented with fountains. To our left we beheld the towers of the Alhambra 10 beetling above us; to our right, on the opposite side of the ravine, we were equally dominated by rival towers on a rocky eminence. These, we were told, were the torres vermejos, or vermilion towers, so called from their ruddy hue. No one knows their 15 origin. They are of a date much anterior to the Alhambra: some suppose them to have been built by the Romans; others, by some wandering colony of Phænicians. Ascending the steep and shady avenue, we arrived at the foot of a huge square 20 Moorish tower, forming a kind of barbican, through which passed the main entrance to the fortress. Within the barbican was another group of veteran invalids, one mounting guard at the portal, while the rest, wrapped in their tattered cloaks, slept on 25 the stone benches. This portal is called the Gate of Justice, from the tribunal held within its porch during the Moslem domination, for the immediate trial of petty causes -- a custom common to the

Oriental nations, and occasionally alluded to in the sacred Scriptures. "Judges and officers shalt thou make thee *in all thy gates*, and they shall judge the people with just judgment."

The great vestibule, or porch of the gate, is formed by an immense Arabian arch, of the horseshoe form, which springs to half the height of the tower. On the keystone of this arch is engraven a gigantic hand. Within the vestibule, on the keystone of the portal, is sculptured, in like manner, a gigantic key. Those who pretend to some knowledge of Mohammedan symbols affirm that the hand is the emblem of doctrine, the five fingers designating the five principal commandments of the creed 15 of Islam, fasting, pilgrimage, almsgiving, ablution, and war against infidels. The key, say they, is the emblem of the faith or of power; the key of Daoud, or David, transmitted to the prophet. "And the key of the house of David will I lay upon his 20 shoulder; so he shall open and none shall shut, and he shall shut and none shall open." (Isaiah xxii., 22.)

The key we are told was emblazoned on the standard of the Moslems in opposition to the Christian <sup>25</sup> emblem of the cross, when they subdued Spain or Andalusia. It betokened the conquering power invested in the prophet. "He that hath the key of David, he that openeth and no man shutteth; and shutteth and no man openeth." (Rev. iii., 7.)

A different explanation of these emblems, however, was given by the legitimate son of the Alhambra, and one more in unison with the notions of the common people, who attach something of mystery and magic to everything Moorish, and have all s kinds of superstitions connected with this old Moslem fortress. According to Mateo, it was a tradition handed down from the oldest inhabitants, and which he had from his father and grandfather, that the hand and key were magical devices on which 10 the fate of the Alhambra depended. The Moorish king who built it was a great magician, or, as some believed, had sold himself to the devil, and had laid the whole fortress under a magic spell. By this means it had remained standing for several years, in 15 defiance of storms and earthquakes, while almost all other buildings of the Moors had fallen to ruin and disappeared. This spell, the tradition went on to say, would last until the hand on the outer arch should reach down and grasp the key, when the 20 whole pile would tumble to pieces, and all the treasures buried beneath it by the Moors would be revealed

Notwithstanding this ominous prediction, we ventured to pass through the spellbound gateway, <sup>25</sup> feeling some little assurance against magic art in the protection of the Virgin, a statue of whom we observed above the portal.

After passing through the barbican, we ascended

a narrow lane, winding between walls, and came on an open esplanade within the fortress, called the Plaza de los Algibes, or Place of the Cisterns, from great reservoirs which undermine it, cut in the sliving rock by the Moors to receive the water brought by conduits from the Darro, for the supply of the fortress. Here, also, is a well of immense depth, furnishing the purest and coldest of water,—another monument of the delicate taste of the Moors, who were indefatigable in their exertions to obtain that element in its crystal purity.

In front of this esplanade is the splendid pile commenced by Charles V., and intended, it is said, to eclipse the residence of the Moorish kings.

Much of the Oriental edifice intended for the winter season was demolished to make way for this massive pile. The grand entrance was blocked up, so that the present entrance to the Moorish palace is through a simple and almost humble portal in a corner. With all the massive grandeur and architectural merit of the palace of Charles V., we regarded it as an arrogant intruder, and, passing by it with a feeling almost of scorn, rang at the Moslem portal.

While waiting for admittance, our self-imposed cicerone, Mateo Ximenes, informed us that the royal palace was entrusted to the care of a worthy old maiden dame called Doña Antonia-Molina, but who, according to Spanish custom, went by the





ARABIC INSCRIPTION IN THE HALL OF AMBASSADORS

"On various parts of the walls were as intelled in and aphric and Kuffe and Arabic characters in high relief."

more neighborly appellation of Tia Antonia (Aunt Antonia), who maintained the Moorish halls and gardens in order and showed them to strangers. While we were talking, the door was opened by a plump little black-eyed Andalusian damsel, whom 5 Mateo addressed as Dolores, but who, from her bright looks and cheerful disposition, evidently merited a merrier name. Mateo informed me in a whisper that she was the niece of Tia Antonia, and I found she was the good fairy who was to conduct us 10 through the enchanted palace. Under her guidance we crossed the threshold, and were at once transported, as if by magic wand, into other times and an Oriental realm, and were treading the scenes of Arabian story. Nothing could be in greater con- 15 trast than the unpromising exterior of the pile with the scene now before us. We found ourselves in a vast patio or court, one hundred and fifty feet in length, and upwards of eighty feet in breadth, paved with white marble, and decorated at each end with 20 light Moorish peristyles, one of which supported an elegant gallery of fretted architecture. Along the mouldings of the cornices and on various parts of the walls were escutcheons and ciphers, and Kufic and Arabic characters in high relief, repeating the 25 pious mottoes of the Moslem monarchs, the builders of the Alhambra, or extolling their grandeur and munificence. Along the centre of the court extended an immense basin or tank (estangue), a hun-

dred and twenty-four feet in length, twenty-seven in breadth, and five in depth, receiving its water from two marble vases. Hence it is called the Court of the Alberca (from *al beerkah*, the Arabic for a pond or tank). Great numbers of goldfish were to be seen gleaming through the waters of the basin, and it was bordered by hedges of roses.

Passing from the Court of the Alberca under a Moorish archway, we entered the renowned Court 10 of Lions. No part of the edifice gives a more complete idea of its original beauty than this, for none has suffered so little from the ravages of time. In the centre stands the fountain famous in song and story. The alabaster basins still shed their dia-15 mond drops; the twelve lions which support them, and give the court its name, still cast forth crystal streams as in the days of Boabdil. The lions, however, are unworthy of their fame, being of miserable sculpture, the work probably of some Christian 20 captive. The court is laid out in flower-beds, instead of its ancient and appropriate pavement of tiles or marble; the alteration, an instance of bad taste, was made by the French when in possession of Granada. Round the four sides of the court are 25 light Arabian arcades of open filigree work, supported by slender pillars of white marble, which it is supposed were originally gilded. The architecture, like that in most parts of the interior of the palace, is characterized by elegance rather than grandeur,

bespeaking a delicate and graceful taste, and a disposition to indolent enjoyment. When one looks upon the fairy traces of the peristyles, and the apparently fragile fretwork of the walls, it is difficult to believe that so much has survived the wear s and tear of centuries, the shocks of earthquakes, the violence of war, and the quiet, though no less baneful, pilferings of the tasteful traveller: it is almost sufficient to excuse the popular tradition that the whole is protected by a magic charm.

On one side of the court a rich portal opens into the Hall of the Abencerrages: so called from the gallant cavaliers of that illustrious line who were here perfidiously massacred. There are some who doubt the whole story, but our humble cicerone, 15 Mateo, pointed out the very wicket of the portal through which they were introduced one by one into the Court of Lions, and the white marble fountain in the centre of the hall beside which they were beheaded. He showed us also certain broad 20 ruddy stains on the pavement, traces of their blood, which, according to popular belief, can never be effaced.

Finding we listened to him apparently with easy faith, he added, that there was often heard at night, 25 in the Court of Lions, a low confused sound, resembling the murmuring of a multitude, and now and then a faint tinkling, like the distant clank of chains. These sounds were made by the spirits of

the murdered Abencerrages, who nightly haunt the scene of their suffering and invoke the vengeance of Heaven on their destroyer.

The sounds in question had no doubt been pros duced, as I had afterwards an opportunity of ascertaining, by the bubbling currents and tinkling falls of water conducted under the pavement through pipes and channels to supply the fountains; but I was too considerate to intimate such an idea to the humble chronicler of the Alhambra.

Encouraged by my easy credulity, Mateo gave me the following as an undoubted fact, which he had from his grandfather:

There was once an invalid soldier, who had charge 15 of the Alhambra to show it to strangers; as he was one evening, about twilight, passing through the Court of Lions, he heard footsteps on the Hall of the Abencerrages; supposing some strangers to be lingering there, he advanced to attend upon them, 20 when to his astonishment he beheld four Moors richly dressed, with gilded cuirasses and cimeters, and poniards glittering with precious stones. They were walking to and fro, with solemn pace; but paused and beckoned to him. The old soldier, 25 however, took to flight, and could never afterwards be prevailed upon to enter the Alhambra. Thus it is that men sometimes turn their backs upon fortune; for it is the firm opinion of Mateo, that the Moors intended to reveal the place where their

## Palace of the Alhambra

treasures lay buried. A successor to the invalid soldier was more knowing; he came to the Alhambra poor; but at the end of a year went off to Malaga, bought houses, set up a carriage, and still lives there, one of the richest as well as oldest men of 5 the place; all which, Mateo sagely surmised, was in consequence of his finding out the golden secret of these phantom Moors.

I now perceived I had made an invaluable acquaintance in this son of the Alhambra, one who to knew all the apocryphal history of the place, and firmly believed in it, and whose memory was stuffed with a kind of knowledge for which I have a lurking fancy, but which is too apt to be considered rubbish by less indulgent philosophers. I determined to 15 cultivate the acquaintance of this learned Theban.

Immediately opposite the Hall of the Abencerrages, a portal, richly adorned, leads into a hall of less tragical associations. It is light and lofty, exquisitely graceful in its architecture, paved with 20 white marble, and bears the suggestive name of the Hall of the Two Sisters. Some destroy the romance of the name by attributing it to two enormous slabs of alabaster which lie side by side, and form a great part of the pavement: an opinion strongly sup-25 ported by Mateo Ximenes. Others are disposed to give the name a more poetical significance, as the vague memorial of Moorish beauties who once graced this hall, which was evidently a part of the

royal harem. This opinion I was happy to find entertained by our little bright-eyed guide, Dolores, who pointed to a balcony over an inner porch, which gallery, she had been told, belonged to the women's sapartment. "You see, señor," said she, "it is all grated and latticed, like the gallery in a convent chapel where the nuns hear mass; for the Moorish kings," added she, indignantly, "shut up their wives just like nuns."

The latticed "jalousies," in fact, still remain, whence the dark-eyed beauties of the harem might gaze unseen upon the *zambras* and other dances and entertainments of the hall below.

On each side of this hall are recesses or alcoves for ottomans and couches, on which the voluptuous lords of the Alhambra indulged in that dreamy repose so dear to the Orientalists. A cupola or lantern admits a tempered light from above and a free circulation of air; while on one side is heard the refreshing sound of waters from the Fountain of the Lions, and on the other side the soft plash from the basin in the garden of Lindaraxa.

It is impossible to contemplate this scene, so perfectly Oriental, without feeling the early assoziations of Arabian romance, and almost expecting to see the white arm of some mysterious princess beckoning from the gallery, or some dark eye sparkling through the lattice. The abode of beauty is here as if it had been inhabited but yester-

#### Palace of the Alhambra

day; but where are the two sisters, where the Zoraydas and Lindaraxas!

An abundant supply of water, brought from the mountains by old Moorish aqueducts, circulates throughout the palace, supplying its baths and 5 fish-pools, sparkling in jets within its halls or murmuring in channels along the marble pavements. When it has paid its tribute to the royal pile, and visited its gardens and parterres, it flows down the long avenue leading to the city, tinkling in rills, 10 gushing in fountains, and maintaining a perpetual verdure in those groves that embower and beautify the whole hill of the Alhambra.

Those only who have sojourned in the ardent climates of the South can appreciate the delights 15 of an abode combining the breezy coolness of the mountain with the freshness and verdure of the valley. While the city below pants with the noontide heat, and the parched Vega trembles to the eye, the delicate airs from the Sierra Nevada play 20 through these lofty halls, bringing with them the sweetness of the surrounding gardens. Everything invites to that indolent repose, the bliss of southern climes; and while the half-shut eye looks out from shaded balconies upon the glittering landscape, the 25 ear is lulled by the rustling of groves and the murmur of running streams.

I forbear for the present, however, to describe the other delightful apartments of the palace.

My object is merely to give the reader a general introduction into an abode where, if so disposed, he may linger and loiter with me day by day until we gradually become familiar with all its local-sities.





THE MYRTLE COURT AND HALL OF AMBASSADORS

"I was an idenly dazzled by emerging into the brilliant antechamber of the Hall of Amba salors," with the fountain of the Court of the Alberca sparkling before me."

## THE HALL OF AMBASSADORS

In one of my visits to the old Moorish chamber where the good Tia Antonia cooks her dinner and receives her company, I observed a mysterious door in one corner, leading apparently into the ancient part of the edifice. My curiosity being aroused, 5 I opened it, and found myself in a narrow, blind corridor, groping along which I came to the head of a dark winding staircase, leading down an angle of the Tower of Comares. Down this staircase I descended darkling, guiding myself by the wall 10 until I came to a small door at the bottom, throwing which open, I was suddenly dazzled by emerging into the brilliant antechamber of the Hall of Ambassadors; with the fountain of the Court of the Alberca sparkling before me. The antechamber is 15 separated from the court by an elegant gallery, supported by slender columns with spandrels of open work in the Morisco style. At each end of the antechamber are alcoves, and its ceiling is richly stuccoed and painted. Passing through a magnifi- 20 cent portal, I found myself in the far-famed Hall of Ambassadors, the audience chamber of the Moslem monarchs. It is said to be thirty-seven feet square, and sixty feet high; occupies the whole interior of the Tower of Comares; and still bears 25

the traces of past magnificence. The walls are beautifully stuccoed and decorated with Morisco fancifulness; the lofty ceiling was originally of the same favorite material, with the usual frostwork and pensile ornaments or stalactites; which, with the embellishments of vivid coloring and gilding, must have been gorgeous in the extreme. Unfortunately, it gave way during an earthquake, and brought down with it an immense arch which travroersed the hall. It was replaced by the present vault or dome of larch or cedar, with intersecting ribs, the whole curiously wrought and richly colored; still Oriental in its character, reminding one of "those ceilings of cedar and vermilion that 15 we read of in the Prophets and the Arabian Nights." \*

From the great height of the vault above the windows, the upper part of the hall is almost lost in obscurity; yet there is a magnificence as well 20 as solemnity in the gloom, as through it we have gleams of rich gilding and the brilliant tints of the Moorish pencil.

The royal throne was placed opposite the entrance in a recess, which still bears an inscription inti<sup>25</sup> mating that Yusef I. (the monarch who completed the Alhambra) made this the throne of his empire. Everything in this noble hall seems to have been calculated to surround the throne with

<sup>\*</sup> Urquhart's " Pillars of Hercules."

## The Hall of Ambassadors

impressive dignity and splendor; there was none of the elegant voluptuousness which reigns in other parts of the palace. The tower is of massive strength, domineering over the whole edifice and overhanging the steep hillside. On three sides of 5 the Hall of Ambassadors are windows cut through the immense thickness of the walls and commanding extensive prospects. The balcony of the central window especially looks down upon the verdant valley of the Darro, with its walks, its groves, and 10 gardens. To the left it enjoys a distant prospect of the Vega; while directly in front rises the rival height of the Albaycin, with its medley of streets, and terraces, and gardens, and once crowned by a fortress that vied in power with the Alhambra. 15 "Ill fated the man who lost all this!" exclaimed Charles V., as he looked forth from this window upon the enchanting scenery it commands.

The balcony of the window where this royal exclamation was made, has of late become one of 20 my favorite resorts. I have just been seated there, enjoying the close of a long brilliant day. The sun, as he sank behind the purple mountains of Alhama, sent a stream of effulgence up the valley of the Darro, that spread a melancholy pomp over the 25 ruddy towers of the Alhambra; while the Vega, covered with a slight sultry vapor that caught the setting ray, seemed spread out in the distance like a golden sea. Not a breath of air disturbed the

stillness of the hour, and though the faint sound of music and merriment now and then rose from the gardens of the Darro, it but rendered more impressive the monumental silence of the pile which overshadowed me. It was one of those hours and scenes in which memory asserts an almost magical power; and, like the evening sun beaming on these mouldering towers, sends back her restrospective rays to light up the glories of the past.

As I sat watching the effect of the declining daylight upon this Moorish pile, I was led into a consideration of the light, elegant, and voluptuous character prevalent throughout its internal architecture, and to contrast it with the grand but 15 gloomy solemnity of the Gothic edifices reared by the Spanish conquerors. The very architecture thus bespeaks the opposite and irreconcilable natures of the two warlike people who so long battled here for the mastery of the Peninsula. 20 degrees I fell into a course of musing upon the singular fortunes of the Arabian or Morisco-Spaniards, whose whole existence is as a tale that is told, and certainly forms one of the most anomalous yet splendid episodes in history. Potent and durable 25 as was their dominion, we scarcely know how to call them. They were a nation without a legitimate country or name. A remote wave of the great Arabian inundation, cast upon the shores of Europe, they seem to have all the impetus of the first rush

## The Hall of Ambassadors

of the torrent. Their career of conquest, from the rock of Gibraltar to the cliffs of the Pyrenees, was as rapid and brilliant as the Moslem victories of Syria and Egypt. Nay, had they not been checked on the plains of Tours, all France, all Europe, 5 might have been overrun with the same facility as the empires of the East, and the Crescent at this day have glittered on the fanes of Paris and London.

Repelled within the limits of the Pyrenees, the 10 mixed hordes of Asia and Africa, that formed this great irruption, gave up the Moslem principle of conquest, and sought to establish in Spain a peaceful and permanent dominion. As conquerors, their heroism was only equalled by their modera- 15 tion; and in both, for a time, they excelled the nations with whom they contended. Severed from their native homes, they loved the land given them as they supposed by Allah, and strove to embellish it with everything that could administer to the 20 happiness of man. Laying the foundations of their power in a system of wise and equitable laws, diligently cultivating the arts and sciences, and promoting agriculture, manufactures, and commerce, they gradually formed an empire unrivalled for 25 its prosperity by any of the empires of Christendom; and diligently drawing round them the graces and refinements which marked the Arabian empire of the East, at the time of its greatest civilization,

they diffused the light of Oriental knowledge through the western regions of benighted Europe.

The cities of Arabian Spain became the resort of Christian artisans, to instruct themselves in the useful arts. The universities of Toledo, Cordova, Seville, and Granada were sought by the pale student from other lands to acquaint himself with the sciences of the Arabs and the treasured lore of antiquity; the lovers of the gay science resorted to Cordova and Granada, to imbibe the poetry and music of the East; and the steel-clad warriors of the North hastened thither to accomplish themselves in the graceful exercises and courteous usages of chivalry.

If the Moslem monuments in Spain, if the Mosque of Cordova, the Alcazar of Seville, and the Alhambra of Granada, still bear inscriptions fondly boasting of the power and permanency of their 20 dominion, can the boast be derided as arrogant and vain? Generation after generation, century after century, passed away, and still they maintained possession of the land. A period elapsed longer than that which has passed since England was subjugated by the Norman Conqueror, and the descendants of Musa and Taric might as little anticipate being driven into exile across the same straits, traversed by their triumphant ancestors, as the descendants of Rollo and William, and their veteran peers,

## The Hall of Ambassadors

may dream of being driven back to the shores of Normandy.

With all this, however, the Moslem empire in Spain was but a brilliant exotic, that took no permanent root in the soil it embellished. Severed s from all their neighbors in the West by impassable barriers of faith and manners, and separated by seas and deserts from their kindred of the East, the Morisco-Spaniards were an isolated people. Their whole existence was a prolonged, though gallant 10 and chivalric, struggle for a foothold in a usurped land

They were the outposts and frontiers of Islamism. The Peninsula was the great battleground where the Gothic conquerors of the North and the Moslem 15 conquerors of the East met and strove for mastery; and the fiery courage of the Arab was at length subdued by the obstinate and persevering valor of the Goth.

Never was the annihilation of a people more com- 20 plete than that of the Morisco-Spaniards. Where are they? Ask the shores of Barbary and its desert places. The exiled remnant of their once powerful empire disappeared among the barbarians of Africa, and ceased to be a nation. They have not even 25 left a distinct name behind them, though for nearly eight centuries they were a distinct people. The home of their adoption, and of their occupation for ages, refuses to acknowledge them, except as in-

vaders and usurpers. A few broken monuments are all that remain to bear witness to their power and dominion, as solitary rocks, left far in the interior, bear testimony to the extent of some vast sinundation. Such is the Alhambra; — a Moslem pile in the midst of a Christian land; an Oriental palace amidst the Gothic edifices of the West; an elegant memento of a brave, intelligent, and graceful people, who conquered, ruled, flourished, and passed away.

# ALHAMAR, THE FOUNDER OF THE ALHAMBRA

The Moors of Granada regarded the Alhambra as a miracle of art, and had a tradition that the king who founded it dealt in magic, or at least in alchemy, by means whereof he procured the immense sums of gold expended in its erection. A 5 brief view of his reign will show the secret of his wealth. He is known in Arabian history as Muhamed Ibn-l-Ahmar; but his name in general is written simply Alhamar, and was given to him, we are told, on account of his ruddy complexion.

He was of the noble and opulent line of the Beni Nasar, or tribe of Nasar, and was born in Arjona, in the year of the Hegira 592 (A.D. 1195). At his birth the astrologers, we are told, cast his horoscope according to Oriental custom, and pronounced it 15 highly auspicious; and a santon predicted for him a glorious career. No expense was spared in fitting him for the high destinies prognosticated. Before he attained the full years of manhood, the famous battle of the Navas (or plains) of Tolosa shattered 20 the Moorish empire, and eventually severed the Moslems of Spain from the Moslems of Africa. Factions soon arose among the former, headed by warlike chiefs ambitious of grasping the sovereignty

of the Peninsula. Alhamar became engaged in these wars; he was the general and leader of the Beni Nasar, and, as such, he opposed and thwarted the ambition of Aben Hud, who had raised his standsard among the warlike mountains of the Alpuxaras, and been proclaimed king of Murcia and Granada. Many conflicts took place between these warring chieftains; Alhamar dispossessed his rival of several important places, and was proclaimed to king of Jaen by his soldiery; but he aspired to the sovereignty of the whole of Andalusia, for he was of a sanguine spirit and lofty ambition. His valor and generosity went hand in hand; what he gained by the one he secured by the other; and at the 15 death of Aben Hud (A.D. 1238) he became sovereign of all the territories which owed allegiance to that powerful chief. He made his formal entry into Granada in the same year, amid the enthusiastic shouts of the multitude, who hailed him as the only 20 one capable of uniting the various factions which prevailed, and which threatened to lay the empire at the mercy of the Christian princes.

Alhamar established his court in Granada; he was the first of the illustrious line of Nasar that sat <sup>25</sup> upon a throne. He took immediate measures to put his little kingdom in a posture of defence against the assaults to be expected from his Christian neighbors, repairing and strengthening the frontier posts and fortifying the capital. Not

# Alhamar, the Founder of the Alhambra

content with the provisions of the Moslem law, by which every man is made a soldier, he raised a regular army to garrison his strongholds, allowing every soldier stationed on the frontier a portion of land for the support of himself, his horse, and his family, — 5 thus interesting him in the defence of the soil in which he had a property. These wise precautions were justified by events. The Christians, profiting by the dismemberment of the Moslem power, were rapidly regaining their ancient territories. James 10 the Conqueror had subjected all Valencia, and Ferdinand the Saint sat down in person before Jaen, the bulwark of Granada. Alhamar ventured to oppose him in open field, but met with a signal defeat, and retired discomfitted to his capital. Jaen 15 still held out, and kept the enemy at bay during an entire winter, but Ferdinand swore not to raise his camp until he had gained possession of the place. Alhamar found it impossible to throw reinforcements into the besieged city; he saw that its fall 20 must be followed by the investment of his capital, and was conscious of the insufficiency of his means to cope with the potent sovereign of Castile. Taking a sudden resolution, therefore, he repaired privately to the Christian camp, made his unexpected 25 appearance in the presence of King Ferdinand, and frankly announced himself as the king of Granada. "I come," said he, "confiding in your good faith, to put myself under your protection. Take all I

possess and receive me as your vassal"; so saying, he knelt and kissed the king's hand in token of allegiance.

Ferdinand was won by this instance of confiding faith, and determined not to be outdone in generosity. He raised his late enemy from the earth, embraced him as a friend, and, refusing the wealth he offered, left him sovereign of his dominions, under the feudal tenure of a yearly tribute, attenual tenure at the Cortes as one of the nobles of the empire, and service in war with a certain number of horsemen. He moreover conferred on him the honor of knighthood, and armed him with his own hands.

15 It was not long after this that Alhamar was called upon for his military services, to aid King Ferdinand in his famous siege of Seville. The Moorish king sallied forth with five hundred chosen horsemen of Granada, than whom none in the world knew better 20 how to manage the steed or wield the lance. It was a humiliating service, however, for they had to draw the sword against their brethren of the faith.

Alhamar gained a melancholy distinction by his prowess in this renowned conquest, but more true <sup>25</sup> honor by the humanity which he prevailed upon Ferdinand to introduce into the usages of war. When in 1248 the famous city of Seville surrendered to the Castilian monarch, Alhamar returned sad and full of care to his dominions. He saw the

# Alhamar, the Founder of the Alhambra

gathering ills that menaced the Moslem cause; and uttered an ejaculation often used by him in moments of anxiety and trouble, — "How straitened and wretched would be our life, if our hope were not so spacious and extensive!" "Que angoste sy miserabile seria nuestra vida, sino fuera tan dilatada y espaciosa nuestra esperanza!"

As he approached Granada on his return he beheld arches of triumph which had been crected in honor of his martial exploits. The people 10 thronged forth to see him with impatient joy, for his benignant rule had won all hearts. Wherever he passed he was hailed with acclamations as "El Ghalib!" (the conqueror). Alhamar gave a melancholy shake of the head on hearing the appellation. 15 "Wa le ghalib ile Alâh!" (there is no conqueror but God) exclaimed he. From that time forward this exclamation became his motto, and the motto of his descendants, and appears to this day emblazoned on his escutcheons in the halls of the Alhambra. 20

Alhamar had purchased peace by submission to the Christian yoke; but he was conscious that, with elements so discordant and motives for hostility so deep and ancient, it could not be permanent. Acting, therefore, upon the old maxim, "Arm thyself 25 in peace and clothe thyself in summer," he improved the present interval of tranquillity by fortifying his dominions, replenishing his arsenals, and promoting those useful arts which give wealth

and real power. He confided the command of his various cities to such as had distinguished themselves by valor and prudence, and who seemed most acceptable to the people. He organized a vigilant 5 police, and established rigid rules for the administration of justice. The poor and the distressed always found ready admission to his presence, and he attended personally to their assistance and redress. He erected hospitals for the blind, the aged, and o infirm, and all those incapable of labor, and visited them frequently; not on set days with pomp and form, so as to give time for everything to be put in order, and every abuse concealed, but suddenly and unexpectedly, informing himself, by actual obser-15 vation and close inquiry, of the treatment of the sick, and the conduct of those appointed to administer to their relief. He founded schools and colleges, which he visited in the same manner, inspecting personally the instruction of the youth. He estab-20 lished butcheries and public ovens, that the people might be furnished with wholesome provisions at just and regular prices. He introduced abundant streams of water into the city, erecting baths and fountains, and constructing aqueducts and canals 25 to irrigate and fertilize the Vega. By these means prosperity and abundance prevailed in this beautiful city; its gates were thronged with commerce. and its warehouses filled with luxuries and merchandise of every clime and country.





ARCHES IN THE OLDEST PART OF THE ALHAMERA

The middle of the utirteenth century Albanian commenced the splendid palace of the Albambra."

# Alhamar, the Founder of the Alhambra

He moreover gave premiums and privileges to the best artisans; improved the breed of horses and other domestic animals; encouraged husbandry; and increased the natural fertility of the soil two-fold by his protection, making the lovely valleys of 5 his kingdom to bloom like gardens. He fostered also the growth and fabrication of silk, until the looms of Granada surpassed even those of Syria in the fineness and beauty of their productions. He moreover caused the mines of gold and silver and 10 other metals, found in the mountainous regions of his dominions, to be diligently worked, and was the first king of Granada who struck money of gold and silver with his name, taking great care that the coins should be skilfully executed.

It was towards the middle of the thirteenth century, and just after his return from the siege of Seville, that he commenced the splendid palace of the Alhambra; superintending the building of it in person; mingling frequently 20 among the artists and workmen, and directing their labors.

Though thus magnificent in his works and great in his enterprises, he was simple in his person and moderate in his enjoyments. His dress was not 25 merely void of splendor, but so plain as not to distinguish him from his subjects. His harem boasted but few beauties, and these he visited but seldom, though they were entertained with great

magnificence. His wives were daughters of the principal nobles, and were treated by him as friends and rational companions. What is more, he managed to make them live in friendship with one sanother. He passed much of his time in his gardens; especially in those of the Alhambra, which he had stored with the rarest plants and the most beautiful and aromatic flowers. Here he delighted himself in reading histories, or in causing them to be read and related to him, and sometimes, in intervals of leisure, employed himself in the instruction of his three sons, for whom he had provided the most learned and virtuous masters.

As he had frankly and voluntarily offered himself

remained loyal to his word, giving him repeated proofs of fidelity and attachment. When that renowned monarch died in Seville in 1254, Alhamar sent ambassadors to condole with his successor, Alonzo X., and with them a gallant train of a hundred Moorish cavaliers of distinguished rank, who were to attend round the royal bier during the funeral ceremonies, each bearing a lighted taper. This grand testimonial of respect was repeated by the Moslem monarch during the remainder of his life on each anniversary of the death of King Ferdinand el Santo, when the hundred Moorish knights repaired from Granada to Seville, and took their stations with lighted tapers in the centre of the

Alhamar, the Founder of the Alhambra

sumptuous cathedral round the cenotaph of the illustrious deceased.

Alhamar retained his faculties and vigor to an advanced age. In his seventy-ninth year (A.D. 1272) he took the field on horseback, accompanied 5 by the flower of his chivalry, to resist an invasion of his territories. As the army sallied forth from Granada, one of the principal adalides, or guides, who rode in the advance, accidentally broke his lance against the arch of the gate. The counsellors 10 of the king, alarmed by this circumstance, which was considered an evil omen, entreated him to return. Their supplications were in vain. The king persisted, and at noontide the omen, say the Moorish chroniclers, was fatally fulfilled. Alhamar 15 was suddenly struck with illness, and had nearly fallen from his horse. He was placed on a litter and borne back towards Granada, but his illness increased to such a degree that they were obliged to pitch his tent in the Vega. His physicians were 20 filled with consternation, not knowing what remedy to prescribe. In a few hours he died, vomiting blood and in violent convulsions. The Castilian prince, Don Philip, brother of Alonzo X., was by his side when he expired. His body was embalmed, 25 enclosed in a silver coffin, and buried in the Alhambra in a sepulchre of precious marble, amidst the unfeigned lamentations of his subjects, who bewailed him as a parent.

I have said that he was the first of the illustrious line of Nasar that sat upon a throne. I may add that he was the founder of a brilliant kingdom which will ever be famous in history and romance as the slast rallying-place of Moslem power and splendor in the Peninsula. Though his undertakings were vast, and his expenditures immense, yet his treasury was always full; and this seeming contradiction gave rise to the story that he was versed in magic art, and possessed of the secret for transmuting baser metals into gold. Those who have attended to his domestic policy, as here set forth, will easily understand the natural magic and simple alchemy which made his ample treasury to overflow.

# YUSEF ABUL HAGIG, THE FINISHER OF THE ALHAMBRA

To the foregoing particulars, concerning the Moslem princes who once reigned in these halls, I shall add a brief notice of the monarch who completed and embellished the Alhambra. Yusef Abul Hagig (or, as it is sometimes written, Haxis) 5 was another prince of the noble line of Nasar. He ascended the throne of Granada in the year of grace 1333, and is described by Moslem writers as having a noble presence, great bodily strength, and a fair complexion; and the majesty of his countenance 10 increased, say they, by suffering his beard to grow to a dignified length and dyeing it black. His manners were gentle, affable, and urbane; he carried the benignity of his nature into warfare, prohibiting all wanton cruelty, and enjoining mercy and pro- 15 tection towards women and children, the aged and infirm, and all friars and other persons of holy and recluse life. But though he possessed the courage common to generous spirits, the bent of his genius was more for peace than war, and though repeatedly 20 obliged by circumstances to take up arms, he was generally unfortunate.

Among other ill-starred enterprises, he undertook a great campaign, in conjunction with the king of

Morocco, against the kings of Castile and Portugal, but was defeated in the memorable battle of Salado, which had nearly proved a death-blow to the Moslem power in Spain.

Yusef obtained a long truce after this defeat, and now his character shone forth in its true lustre. He had an excellent memory, and had stored his mind with science and erudition; his taste was altogether elegant and refined, and he was accounted the best ropoet of his time. Devoting himself to the instruction of his people and the improvement of their morals and manners, he established schools in all the villages, with simple and uniform systems of education; he obliged every hamlet of more than 15 twelve houses to have a mosque, and purified the ceremonies of religion, and the festivals and popular amusements, from various abuses and indecorums which had crept into them. He attended vigilantly to the police of the city, establishing 20 nocturnal guards and patrols, and superintending all municipal concerns. His attention was also directed towards finishing the great architectural works commenced by his predecessors, and erecting others on his own plans. The Alhambra, which 25 had been founded by the good Alhamar, was now completed. Yusef constructed the beautiful Gate of Justice, forming the grand entrance to the fortress, which he finished in 1348. He likewise adorned many of the courts and halls of the palace,

# Yusef Abul Hagig

as may be seen by the inscriptions on the walls, in which his name repeatedly occurs. He built also the noble Alcazar or citadel of Malaga, now unfortunately a mere mass of crumbling ruins, but which most probably exhibited in its interior similar elesgance and magnificence with the Alhambra.



THE ALHAMBRA, AS SEEN FROM THE GENERALIFE

"The name of Yusef will be perpetuated in connection with this renowned pile, which it was his pride and delight to beautify."

The genius of a sovereign stamps a character upon his time. The nobles of Granada, imitating the elegant and graceful taste of Yusef, soon filled the city of Granada with magnificent palaces, the 10 halls of which were paved with mosaic, the walls and

ceilings wrought in fretwork, and delicately gilded and painted with azure, vermilion, and other brilliant colors, or minutely inlaid with cedar and other precious woods, specimens of which have survived, in all their lustre, the lapse of several centuries. Many of the houses had fountains, which threw up jets of water to refresh and cool the air. They had lofty towers also, of wood or stone, curiously carved and ornamented, and covered with plates of metal that glittered in the sun. Such was the refined and delicate taste in architecture that prevailed among this elegant people; insomuch that, to use the beautiful simile of an Arabian writer, "Granada, in the days of Yusef, was as a silver vase filled with emerzalds and jacinths."

One anecdote will be sufficient to show the magnanimity of this generous prince. The long truce which had succeeded the battle of Salado was at an end, and every effort of Yusef to renew it was in vain. His deadly foe, Alfonzo XI. of Castile, took the field with great force, and laid siege to Gibraltar. Yusef reluctantly took up arms, and sent troops to the relief of the place. In the midst of his anxiety, he received tidings that his dreaded foe had fallen a victim to the plague. Instead of manifesting exultation on the occasion, Yusef called to mind the great qualities of the deceased, and was touched with a noble sorrow. "Alas!" cried he, "the world has lost one of its most excellent princes; a

# Yusef Abul Hagig

sovereign who knew how to honor merit, whether in friend or foe!"

The Spanish chroniclers themselves bear witness to this magnanimity. According to their accounts. the Moorish cavaliers partook of the sentiment of 5 their king, and put on mourning for the death of Alfonzo. Even those of Gibraltar, who had been so closely invested, when they knew that the hostile monarch lay dead in his camp, determined among themselves that no hostile movement should be to made against the Christians. The day on which the camp was broken up, and the army departed bearing the corpse of Alfonzo, the Moors issued in multitudes from Gibraltar, and stood mute and melancholy, watching the mournful pageant. The 15 same reverence for the deceased was observed by all the Moorish commanders on the frontiers, who suffered the funeral train to pass in safety, bearing the corpse of the Christian sovereign from Gibraltar to Seville. 20

Yusef did not long survive the enemy he had so generously deplored. In the year 1354, as he was one day praying in the royal mosque of the Alhambra, a maniac rushed suddenly from behind and plunged a dagger in his side. The cries of the king 25 brought his guards and courtiers to his assistance. They found him weltering in his blood. He made some signs as if to speak, but his words were unintelligible. They bore him senseless to the royal

apartments, where he expired almost immediately. The murderer was cut to pieces, and his limbs burnt in public to gratify the fury of the populace.

The body of the king was interred in a superb sepulchre of white marble; a long epitaph, in letters of gold upon an azure ground, recorded his virtues. "Here lies a king and martyr, of an illustrious line, gentle, learned, and virtuous; renowned for the graces of his person and his manners; whose clemency, piety, and benevolence were extolled throughout the kingdom of Granada. He was a great prince; an illustrious captain; a sharp sword of the Moslems; a valiant standard-bearer among the most potent monarchs," etc.

The mosque still exists which once resounded with the dying cries of Yusef, but the monument which recorded his virtues has long since disappeared. His name, however, remains inscribed among the delicate and graceful ornaments of the Alhambra,

<sup>20</sup> and will be perpetuated in connection with this renowned pile, which it was his pride and delight to beautify.

## THE MYSTERIOUS CHAMBERS

As I was rambling one day about the Moorish halls, my attention was, for the first time, attracted to a door in a remote gallery, communicating apparently with some part of the Alhambra which I had not yet explored. I attempted to open it, but it was 5 locked. I knocked, but no one answered, and the sound seemed to reverberate through empty chambers. Here then was a mystery. Here was the haunted wing of the castle. How was I to get at the dark secrets here shut up from the public eye? 10 Should I come privately at night with lamp and sword, according to the prying custom of heroes of romance: or should I endeavor to draw the secret from Pépe the stuttering gardener; or the ingenuous Dolores, or the loquacious Mateo? Or should 15 I go frankly and openly to Dame Antonia, the chatelaine, and ask her all about it? I chose the latter course, as being the simplest though the least romantic; and found, somewhat to my disappointment, that there was no mystery in the case. I 20 was welcome to explore the apartment, and there was the key.

Thus provided, I returned forthwith to the door. It opened, as I had surmised, to a range of vacant chambers; but they were quite different from the 25

rest of the palace. The architecture, though rich and antiquated, was European. There was nothing Moorish about it. The first two rooms were lofty; the ceilings, broken in many places, were of scedar, deeply panelled and skilfully carved with fruits and flowers, intermingled with grotesque masks or faces.

The walls had evidently in ancient times been hung with damask; but now were naked and scrawled over by that class of aspiring travellers who defile noble monuments with their worthless names. The windows, dismantled and open to wind and weather, looked out into a charming little secluded garden, where an alabaster fountain 15 sparkled among roses and myrtles, and was surrounded by orange and citron trees, some of which flung their branches into the chambers. Beyond these rooms were two saloons, longer but less lofty, looking also into the garden. In the compartments 20 of the panelled ceilings were baskets of fruit and garlands of flowers, painted by no mean hand, and in tolerable preservation. The walls also had been painted in fresco in the Italian style, but the paintings were nearly obliterated; the windows were in 25 the same shattered state with those of the other chambers. This fanciful suite of rooms terminated in an open gallery with balustrades, running at right angles along another side of the garden. The whole apartment, so delicate and elegant in its

# The Mysterious Chambers

decorations, so choice and sequestered in its situation along this retired little garden, and so different in architecture from the neighboring halls, awakened an interest in its history. I found on inquiry that it was an apartment fitted up by Italian artists 5 in the early part of the last century, at the time when Philip V. and his second wife, the beautiful Elizabetta of Farnese, daughter of the Duke of Parma, were expected at the Alhambra. It was destined for the queen and the ladies of her train. 10 One of the loftiest chambers had been her sleepingroom. A narrow staircase, now walled up, led up to a delightful belvedere, originally a mirador of the Moorish sultanas, communicating with the harem; but which was fitted up as a boudoir for 15 the fair Elizabetta, and still retains the name of El Tocador de la Reyna, or the queen's toilette.

One window of the royal sleeping-room commanded a prospect of the Generalife and its embowered terraces; another looked out into the little 20 secluded garden I have mentioned, which was decidedly Moorish in its character, and also had its history. It was in fact the garden of Lindaraxa, so often mentioned in descriptions of the Alhambra, but who this Lindaraxa was I had never heard 25 explained. A little research gave me the few particulars known about her. She was a Moorish beauty who flourished in the court of Muhamed the Left-Handed, and was the daughter of his loyal

adherent the Alcayde of Malaga, who sheltered him in his city when driven from the throne. On regaining his crown, the Alcayde was rewarded for his fidelity. His daughter had her apartment in the 5 Alhambra, and was given by the king in marriage to Nasar, a young Cetimerian prince descended from Aben Hud the Just. Their espousals were doubtless celebrated in the royal palace, and their honeymoon may have passed among these very bowers.

Four centuries had elapsed since the fair Lindaraxa passed away, yet how much of the fragile beauty of the scenes she inhabited remained! The garden still bloomed in which she delighted; the fountain still presented the crystal mirror in which her charms may once have been reflected; the alabaster, it is true, had lost its whiteness; the basin beneath, overrun with weeds, had become the lurking-place of the lizard, but there was something in the very decay that enhanced the interest of the scene, speaking as it did of that mutability, the irrevocable lot of man and all his works.

The desolation too of these chambers, once the abode of the proud and elegant Elizabetta, had a more touching charm for me than if I had beheld them in their pristine splendor, glittering with the pageantry of a court.

When I returned to my quarters, in the governor's apartment, everything seemed tame and common-place after the poetic region I had left. The

# The Mysterious Chambers

thought suggested itself: Why could I not change my quarters to these vacant chambers? That would indeed be living in the Alhambra, surrounded by its gardens and fountains, as in the time of the Moorish sovereigns. I proposed the change to 5 Dame Antonia and her family, and it occasioned vast surprise. They could not conceive any rational inducement for the choice of an apartment so forlorn, remote, and solitary. Dolores exclaimed at its frightful loneliness; nothing but bats and 10 owls flitting about - and then a fox and wildcat kept in the vaults of the neighboring baths, and roaming about at night. The good Tia had more reasonable objections. The neighborhood was infested by vagrants; gypsies swarmed in the 15 caverns of the adjacent hills; the palace was ruinous and easy to be entered in many places; the rumor of a stranger quartered alone in one of the remote and ruined apartments, out of the hearing of the rest of the inhabitants, might tempt unwel- 20 come visitors in the night, especially as foreigners were always supposed to be well stocked with money. I was not to be diverted from my humor, however, and my will was law with these good people. So, calling in the assistance of a carpenter, 25 and the ever officious Mateo Ximenes, the doors and windows were soon placed in a state of tolerable security, and the sleeping-room of the stately Elizabetta prepared for my reception. Mateo kindly

volunteered as a bodyguard to sleep in my antechamber; but I did not think it worth while to put his valor to the proof.

With all the hardihood I had assumed and all the precautions I had taken, I must confess the first night passed in these quarters was inexpressibly dreary. I do not think it was so much the apprehension of dangers from without that affected me, as the character of the place itself, with all its strange associations: the deeds of violence committed there; the tragical ends of many of those who had once reigned there in splendor. As I passed beneath the fated halls of the tower of Comares on the way to my chamber, I called to mind a 15 quotation, that used to thrill me in the days of boyhood:

"Fate sits on these dark battlements and frowns; And, as the portal opens to receive me, A voice in sullen echoes through the courts Tells of a nameless deed!"

20

The whole family escorted me to my chamber and took leave of me as one engaged on a perilous enterprise; and when I heard their retreating steps die away along the waste ante-chambers and echoing galleries, and turned the key of my door, I was reminded of those hobgoblin stories where the hero is left to accomplish the adventure of an enchanted house.

# The Mysterious Chambers

Even the thoughts of the fair Elizabetta and the beauties of her court who had once graced these chambers, now, by a perversion of fancy, added to the gloom. Here was the scene of their transient gayety and loveliness; here were the traces of their selegance and enjoyment; but what and where were they? Dust and ashes! tenants of the tomb! phantoms of the memory!

A vague and indescribable awe was creeping over me. I would fain have ascribed it to the thoughts to of robbers awakened by the evening's conversation, but I felt it was something more unreal and absurd. The long-buried superstitions of the nursery were reviving, and asserting their power over my imagination. Everything began to be affected by the 15 working of my mind. The whispering of the wind among the citron trees beneath my window had something sinister. I cast my eyes into the garden of Lindaraxa; the groves presented a gulf of shadows, the thickets indistinct and ghastly shapes. 20 I was glad to close the window, but my chamber itself became infected. There was a slight rustling noise overhead; a bat suddenly emerged from a broken panel of the ceiling, flitting about the room and athwart my solitary lamp; and as the fateful 25 bird almost flouted my face with his noiseless wing, the grotesque faces carved in high relief in the cedar ceiling whence he had emerged seemed to mope and mow at me.

Rousing myself, and half smiling at this temporary weakness, I resolved to brave it out in the true spirit of the hero of the enchanted house; so, taking lamp in hand, I sallied forth to make a tour sof the palace. Notwithstanding every mental exertion the task was a severe one. I had to traverse waste halls and mysterious galleries, where the rays of the lamp extended but a short distance around me. I walked, as it were, in a mere halo of 10 light, walled in by impenetrable darkness. The vaulted corridors were as caverns; the ceilings of the halls were lost in gloom. I recalled all that had been said of the danger from interlopers in these remote and ruined apartments. Might not some 15 vagrant foe be lurking before or behind me, in the outer darkness? My own shadow, cast upon the wall, began to disturb me. The echoes of my own footsteps along the corridors made me pause and look round. I was traversing scenes fraught with 20 dismal recollections. One dark passage led down to the mosque where Yusef, the Moorish monarch, the finisher of the Alhambra, had been basely murdered. In another place I trod the gallery where another monarch had been struck down by the 25 Doniard of a relative whom he had thwarted in his love

A low murmuring sound, as of stifled voices and clanking chains, now reached me. It seemed to come from the Hall of the Abencerrages. I knew



THE KING'S PRIVATE MOSQUE IN THE ALHAMBRA

"One dark passage led down to the manage where Yunel, the Moorish minarch, the inches of the Albambra, had been basely murdered."



# The Mysterious Chambers

it to be the rush of water through subterranean channels, but it sounded strangely in the night, and reminded me of the dismal stories to which it had given rise.

Soon, however, my ear was assailed by sounds too 5 fearfully real to be the work of fancy. As I was crossing the Hall of Ambassadors, low moans and broken ejaculations rose, as it were, from beneath my feet. I paused and listened. They then appeared to be outside of the tower — then again 10 within. Then broke forth howlings as of an animal - then stifled shrieks and inarticulate ravings. Heard in that dead hour and singular place the effect was thrilling. I had no desire for further perambulation, but returned to my chamber with 15 infinitely more alacrity than I had sallied forth, and drew my breath more freely when once more within its walls and the door bolted behind me. When I awoke in the morning, with the sun shining in at my window and lighting up every part of the build- 20 ing with his cheerful and truth-telling beams, I could scarcely recall the shadows and fancies conjured up by the gloom of the preceding night, or believe that the scenes around me, so naked and apparent, could have been clothed with such imaginary horrors. 25

Still, the dismal howlings and ejaculations I had heard were not ideal; they were soon accounted for, however, by my handmaid Dolores, being the ravings of a poor maniac, a brother of her aunt, who

was subject to violent paroxysms, during which he was confined in a vaulted room beneath the Hall of Ambassadors.

In the course of a few evenings a thorough change 5 took place in the scene and its associations. The moon, which when I took possession of my new apartments was invisible, gradually gained each evening upon the darkness of the night, and at length rolled in full splendor above the towers, 10 pouring a flood of tempered light into every court and hall. The garden beneath my window, before wrapped in gloom, was gently lighted up; the orange and citron trees were tipped with silver, the fountain sparkled in the moonbeams, and even 15 the blush of the rose was faintly visible.

I now felt the poetic merit of the Arabic inscription on the walls: "How beauteous is this garden; where the flowers of the earth vie with the stars of heaven. What can compare with the vase of yon alabaster fountain filled with crystal water? nothing but the moon in her fulness, shining in the midst of an unclouded sky!"

On such heavenly nights I would sit for hours at my window, inhaling the sweetness of the garden, 25 and musing on the checkered fortunes of those whose history was dimly shadowed out in the elegant memorials around. Sometimes, when all was quiet, and the clock from the distant cathedral of Granada struck the midnight hour, I have sallied

# The Mysterious Chambers

out on another tour and wandered over the whole building; but how different from my first tour! No longer dark and mysterious; no longer peopled with shadowy foes; no longer recalling scenes of violence and murder; all was open, spacious, beau-5 tiful; everything called up pleasing and romantic fancies; Lindaraxa once more walked in her garden; the gay chivalry of Moslem Granada once more glittered about the Court of Lions! Who can do justice to a moonlight night in such a climate 10 and such a place? The temperature of a summer midnight in Andalusia is perfectly ethereal. We seem lifted up into a purer atmosphere; we feel a serenity of soul, a buoyancy of spirits, an elasticity of frame, which render mere existence happiness. 15 But when moonlight is added to all this, the effect is like enchantment. Under its plastic sway the Alhambra seems to regain its pristine glories. Every rent and chasm of time, every mouldering tint and weather stain is gone; the marble resumes 20 its original whiteness, the long colonnades brighten in the moonbeams, the halls are illuminated with a softened radiance, — we tread the enchanted palace of an Arabian tale!

What a delight, at such a time, to ascend to the 25 little airy pavilion of the queen's toilette (El Tocador de la Reyna), which, like a bird cage, overhangs the valley of the Darro, and gaze from its light arcades upon the moonlight prospect! To the

right, the swelling mountains of the Sierra Nevada, robbed of their ruggedness and softened into a fairy land, with their snowy summits gleaming like silver clouds against the deep blue sky. And then to s lean over the parapet of the Tocador and gaze down upon Granada and the Albaycin spread out like a map below, all buried in deep repose; the white palaces and convents sleeping in the moonshine, and beyond all these the vapory Vega fading away solike a dreamland in the distance.

Sometimes the faint click of castanets rises from the Alameda, where some gay Andalusians are dancing away the summer night. Sometimes the dubious tones of a guitar and the notes of an amo-15 rous voice tell perchance the whereabout of some moonstruck lover serenading his lady's window.

Such is a faint picture of the moonlight nights I have passed loitering about the courts and halls and balconies of this most suggestive pile; "feed-20 ing my fancy with sugared suppositions," and enjoying that mixture of reverie and sensation which steals away existence in a southern climate; so that it has been almost morning before I have retired to bed, and been lulled to sleep by the falling waters 25 of the fountain of Lindaraxa.





THE CENTRAL BUILDINGS OF THE ALHAMBRA

"We may take breath for a moment while we cast a general eye over the splendid panorama of city and country, of rocky mountain, verdant valley, and fertile plain: of castle, cathedral, Moorish towers, and Gothic domes, crumbling ruins, and blooming groves."

# PANORAMA FROM THE TOWER OF COMARES

It is a serene and beautiful morning; the sun has not gained sufficient power to destroy the freshness of the night. What a morning to mount to the summit of the Tower of Comares and take a bird's-eye view of Granada and its environs!

Come then, worthy reader and comrade, follow my steps into this vestibule, ornamented with rich tracery, which opens into the Hall of Ambassadors. We will not enter the hall, however, but turn to this small door opening into the wall. Have 10 a care! here are steep winding steps and but scanty light, yet up this narrow, obscure, and spiral staircase the proud monarchs of Granada and their queens have often ascended to the battlements to watch the approach of invading armies or gaze 15 with anxious hearts on the battles in the Vega.

At length we have reached the terraced roof and may take breath for a moment while we cast a general eye over the splendid panorama of city and country, of rocky mountain, verdant valley, and 20 fertile plain; of castle, cathedral, Moorish towers, and Gothic domes, crumbling ruins, and blooming groves. Let us approach the battlements and

cast our eyes immediately below. See, on this side we have the whole plain of the Alhambra laid open to us and can look down into its courts and gardens. At the foot of the tower is the Court of the Alberca, with its great tank or fishpool, bordered with flowers; and yonder is the Court of Lions with its famous fountain and its light Moorish arcades; and in the centre of the pile is the little garden of Lindaraxa, buried in the heart of the building, with its roses and citrons and shrubbery of emerald green.

That belt of battlements, studded with square towers, straggling round the brow of the hill, is the outer boundary of the fortress. Some of the towers, you may perceive, are in ruins and their massive fragments buried among vines, fig-trees, and aloes.

Let us look on this northern side of the tower. It is a giddy height; the very foundations of the 20 tower rise above the groves of the steep hillside. And see! a long fissure in the massive walls shows that the tower has been rent by some of the earth-quakes which from time to time have thrown Granada into consternation, and which, sooner or 25 later, must reduce this crumbling pile to a mere mass of ruin. The deep narrow glen below us, which gradually widens as it opens from the mountains, is the valley of the Darro; you see the little river winding its way under embowered terraces,

## Panorama from the Tower of Comares

and among orchards and flower-gardens. It is a stream famous in old times for yielding gold, and its sands are still sifted occasionally in search of the precious ore. Some of those white pavilions, which here and there gleam from among groves and s vineyards, were rustic retreats of the Moors to enjoy the refreshment of their gardens. Well have they been compared by one of their poets to so many pearls set in a bed of emeralds.

The airy palace, with its tall white towers and 10 long arcades, which breasts yon mountain, among pompous groves and hanging gardens, is the Generalife, a summer palace of the Moorish kings, to which they resorted during the sultry months to enjoy a still more breezy region than that of the 15 Alhambra. The naked summit of the height above it, where you behold some shapeless ruins, is the Silla del Moro, or Seat of the Moor, so called from having been a retreat of the unfortunate Boabdil during the time of an insurrection, where 20 he seated himself and looked down mournfully upon his rebellious city.

A murmuring sound of water now and then rises from the valley. It is from the aqueduct of you Moorish mill, nearly at the foot of the hill. The 25 avenue of trees beyond is the Alameda, along the bank of the Darro, a favorite resort in evenings and a rendezvous of lovers in the summer nights when the guitar may be heard at a late hour from

the benches along its walks. At present you see none but a few loitering monks there and a group of water carriers. The latter are burdened with water jars of ancient Oriental construction, such as swere used by the Moors. They have been filled at the cold and limpid spring called the Fountain of Avellanos. You mountain path leads to the fountain, a favorite resort of Moslems as well as Christians; for this is said to be the Adinamar (Aynu-l-adamar), the "Fountain of Tears," mentioned by Ibn Batuta, the traveller, and celebrated in the histories and romances of the Moors.

You start! 'tis nothing but a hawk that we have frightened from his nest. This old tower is a r5 complete breeding-place for vagrant birds; the swallow and martlet abound in every chink and cranny, and circle about it the whole day long; while at night, when all other birds have gone to rest, the moping owl comes out of its lurking-place, 20 and utters its boding cry from the battlements. See how the hawk we have dislodged sweeps away below us, skimming over the tops of the trees, and sailing up to the ruins above the Generalife!

I see you raise your eyes to the snowy summit of 25 you pile of mountains, shining like a white summer cloud in the blue sky. It is the Sierra Nevada, the pride and delight of Granada; the source of her cooling breezes and perpetual verdure, of her gushing fountains and perennial streams. It is

## Panorama from the Tower of Comares

this glorious pile of mountains which gives to Granada that combination of delights so rare in a southern city, — the fresh vegetation and temperate airs of a northern climate, with the vivifying ardor of a tropical sun, and the cloudless azure of a south-5 ern sky. It is this aërial treasury of snow, which, melting in proportion to the increase of the summer heat, sends down rivulets and streams through every glen and gorge of the Alpuxarras, diffusing emerald verdure and fertility throughout a chain 10 of happy and sequestered valleys.

Those mountains may be well called the glory of Granada. They dominate the whole extent of Andalusia, and may be seen from its most distant parts. The muleteer hails them, as he views their 15 frosty peaks from the sultry level of the plain; and the Spanish mariner on the deck of his bark, far, far off on the bosom of the blue Mediterranean, watches them with a pensive eye, thinks of delightful Granada, and chants, in low voice, some old 20 romance about the Moors.

See to the south at the foot of those mountains a line of arid hills, down which a long train of mules is slowly moving. Here was the closing scene of Moslem domination. From the summit 25 of one of those hills the unfortunate Boabdil cast back his last look upon Granada, and gave vent to the agony of his soul. It is the spot famous in song and story, "The last sigh of the Moor."

Farther this way these arid hills slope down into the luxurious Vega, from which he had just emerged: a blooming wilderness of grove and garden, and teeming orchard, with the Xenil winding s through it in silver links, and feeding innumerable rills; which, conducted through ancient Moorish channels, maintain the landscape in perpetual verdure. Here were the beloved bowers and gardens, and rural pavilions, for which the unforto tunate Moors fought with such desperate valor. The very hovels and rude granges, now inhabited by boors, show, by the remains of arabesques and other tasteful decoration, that they were elegant residences in the days of the Moslems. Behold, 15 in the very centre of this eventful plain, a place which in a manner links the history of the Old World with that of the New. You line of walls and towers gleaming in the morning sun is the city of Santa Fé, built by the Catholic sovereigns 20 during the siege of Granada, after a conflagration had destroyed their camp. It was to these walls Columbus was called back by the heroic queen, and within them the treaty was concluded which led to the discovery of the Western World. Behind 25 you promontory to the west is the bridge of Pinos, renowned for many a bloody fight between Moors and Christians. At this bridge the messenger overtook Columbus when, despairing of success with the Spanish sovereigns, he was departing to

## Panorama from the Tower of Comares

carry his project of discovery to the court of France.

Above the bridge a range of mountains bounds the Vega to the west, — the ancient barrier between Granada and the Christian territories. 5 Among their heights you may still discern warrior towns; their gray walls and battlements seeming of a piece with the rocks on which they are built. Here and there a solitary atalava, or watchtower, perched on a mountain peak, looks down as it were 10 from the sky into the valley on either side. How often have these atalayas given notice, by fire at night or smoke by day, of an approaching foe! It was down a cragged defile of these mountains, called the Pass of Lope, that the Christian armies 15 descended into the Vega. Round the base of you gray and naked mountain (the mountain of Elvira), stretching its bold rocky promontory into the bosom of the plain, the invading squadrons would come bursting into view, with flaunting banners and 20 clangor of drum and trumpet.

Five hundred years have elapsed since Ismael ben Ferrag, a Moorish king of Granada, beheld from this very tower an invasion of the kind, and an insulting ravage of the Vega; on which occasion 25 he displayed an instance of chivalrous magnanimity, often witnessed in the Moslem princes, "whose history," says an Arabian writer, "abounds in generous actions and noble deeds that will last

through all succeeding ages, and live forever in the memory of man." — But let us sit down on this parapet, and I will relate the anecdote.

It was in the year of Grace 1319, that Ismael ben 5 Ferrag beheld from this tower a Christian camp whitening the skirts of yon mountain of Elvira. The royal princes, Don Juan and Don Pedro, regents of Castile during the minority of Alphonso XI., had already laid waste the country from 10 Alcaudete to Alcalá la Real, capturing the castle of Illora, and setting fire to its suburbs, and they now carried their insulting ravages to the very gates of Granada, defying the king to sally forth and give them battle.

Ismael, though a young and intrepid prince, hesitated to accept the challenge. He had not sufficient force at hand, and awaited the arrival of troops summoned from the neighboring towns. The Christian princes, mistaking his motives,

<sup>20</sup> gave up all hope of drawing him forth, and having glutted themselves with ravage, struck their tents and began their homeward march. Don Pedro led the van, and Don Juan brought up the rear, but their march was confused and irregular, the <sup>25</sup> army being greatly encumbered by the spoils and captives they had taken.

By this time King Ismael had received his expected resources, and putting them under the command of Osmyn, one of the bravest of his

## Panorama from the Tower of Comares

generals, sent them forth in hot pursuit of the enemy. The Christians were overtaken in the defiles of the mountains. A panic seized them; they were completely routed, and driven with great slaughter across the borders. Both of the princes 5 lost their lives. The body of Don Pedro was carried off by his soldiers, but that of Don Juan was lost in the darkness of the night. His son wrote to the Moorish king, entreating that the body of his father might be sought and honorably treated. 10 Ismael forgot in a moment that Don Juan was an enemy, who had carried ravage and insult to the very gate of his capital; he only thought of him as a gallant cavalier and a royal prince. By his command diligent search was made for the body. 15 It was found in a barranco and brought to Granada. There Ismael caused it to be laid out in state on a lofty bier, surrounded by torches and tapers, in one of these halls of the Alhambra. Osmyn and other of the noblest cavaliers were appointed as a 20 guard of honor, and the Christian captives were assembled to pray around it.

In the meantime, Ismael wrote to the son of Prince Juan to send a convoy for the body, assuring him it should be faithfully delivered up. In 25 due time, a band of Christian cavaliers arrived for the purpose. They were honorably received and entertained by Ismael, and, on their departure with the body, the guard of honor of Moslem

cavaliers escorted the funeral train to the frontier.

But enough; — the sun is high above the mountains, and pours his full fervor on our heads. 5 Already the terraced roof is hot beneath our feet; let us abandon it, and refresh ourselves under the arcades by the Fountain of the Lions.

## THE ADVENTURE OF THE MASON

I was one evening seated in the balcony enjoying the light breeze that came rustling along the side of the hill, among the tree tops, when my humble historiographer Mateo, who was at my elbow, pointed out a spacious house, in an obscure street of the Albaycin, about which he related, as nearly as I can recollect, the following anecdote.

"There was once upon a time a poor mason, or bricklayer, in Granada, who kept all the saints' days and holidays, and Saint Monday into the bar- 10 gain, and yet, with all his devotion, he grew poorer and poorer, and could scarcely earn bread for his numerous family. One night he was roused from his first sleep by a knocking at his door. He opened it, and beheld before him a tall, meagre, 15 cadaverous-looking priest.

"'Hark ye, honest friend!' said the stranger; 'I have observed that you are a good Christian, and one to be trusted; will you undertake a job this very night?'

""With all my heart, Señor Padre, on condition that I am paid accordingly."

"That you shall be; but you must suffer your-self to be blindfolded."

"To this the mason made no objection. So, being hoodwinked, he was led by the priest through various rough lanes and winding passages, until they stopped before the portal of a house. The spriest then applied a key, turned a creaking lock, and opened what sounded like a ponderous door. They entered, the door was closed and bolted, and the mason was conducted through an echoing corridor and a spacious hall to an interior part of the 10 building. Here the bandage was removed from his eyes, and he found himself in a patio, or court, dimly lighted by a single lamp. In the centre was the dry basin of an old Moorish fountain, under which the priest requested him to form a small 15 vault, bricks and mortar being at hand for the purpose. He accordingly worked all night, but without finishing the job. Just before daybreak the priest put a piece of gold into his hand, and having again blindfolded him, conducted him back to his 20 dwelling.

"Are you willing,' said he, 'to return and complete your work?'

"Gladly, Señor Padre, provided I am so well paid."

"'Well, then, to-morrow at midnight I will call 25 again.'

"He did so, and the vault was completed.

"'Now,' said the priest, 'you must help me to bring forth the bodies that are to be buried in this vault.'



THE COUNCIL CHAMBER OF THE ALHAMBRA

The mano was conducted through an enhang corrider and a spanious hall to an interior part of the building."



## The Adventure of the Mason

"The poor mason's hair rose on his head at these words: he followed the priest, with trembling steps, into a retired chamber of the mansion, expecting to behold some gastly spectacle of death, but was relieved on perceiving three or four portly jars 5 standing in one corner. They were evidently full of money, and it was with great labor that he and the priest carried them forth and consigned them to their tomb. The vault was then closed, the pavement replaced, and all traces of the work were 10 obliterated. The mason was again hoodwinked and led forth by a route different from that by which he had come. After they had wandered for a long time through a perplexed maze of lanes and alleys, they halted. The priest then put two pieces of 15 gold into his hand: 'Wait here,' said he, 'until you hear the cathedral bell toll for matins. If you presume to uncover your eyes before that time, evil will befall you': so saying, he departed. The mason waited faithfully, amusing himself by weigh- 20 ing the gold pieces in his hand, and clinking them against each other. The moment the cathedral bell rang its matin peal, he uncovered his eyes, and found himself on the banks of the Xenil, whence he made the best of his way home, and revelled 25 with his family for a whole fortnight on the profits of his two nights' work; after which he was as poor as ever.

"He continued to work a little, and pray a good

deal, and keep saints' days and holidays, from year to year, while his family grew up as gaunt and ragged as a crew of gypsies. As he was seated one evening at the door of his hovel, he was accosted 5 by a rich old curmudgeon, who was noted for owning many houses, and being a griping landlord. The man of money eyed him for a moment from beneath a pair of anxious shagged eyebrows.

"'I am told, friend, that you are very poor.'

• "There is no denying the fact, senor,—it speaks for itself."

"'I presume, then, that you will be glad of a job, and will work cheap.'

"'As cheap, my master, as any mason in Gra-

"'That's what I want. I have an old house fallen into decay, which costs me more money than it is worth to keep it in repair, for nobody will live in it; so I must contrive to patch it up and keep it together at as small expense as possible.'

"The mason was accordingly conducted to a large deserted house that seemed going to ruin. Passing through several empty halls and chambers, he entered an inner court, where his eye was caught 25 by an old Moorish fountain. He paused for a moment, for a dreaming recollection of the place came over him.

"'Pray,' said he, 'who occupied this house formerly?'

## The Adventure of the Mason

"'A pest upon him!' cried the landlord; 'it was an old miserly priest, who cared for nobody but himself. He was said to be immensely rich, and, having no relations, it was thought he would leave all his treasures to the Church. He died suddenly, 5 and the priests and friars thronged to take possession of his wealth, but nothing could they find but a few ducats in a leathern purse. The worst luck has fallen on me, for, since his death, the old fellow continues to occupy my house without paying rent, to and there is no taking the law of a dead man. The people pretend to hear the clinking of gold all night in the chamber where the old priest slept, as if he were counting over his money, and sometimes a groaning and moaning about the court. 15 Whether true or false, these stories have brought a bad name on my house, and not a tenant will remain in it.'

"'Enough,' said the mason sturdily; 'let me live in your house rent-free until some better tenant 20 present, and I will engage to put it in repair, and to quiet the troubled spirit that disturbs it. I am a good Christian and a poor man, and am not to be daunted by the Devil himself, even though he should come in the shape of a big bag of money!' 25

"The offer of the honest mason was gladly accepted; he moved with his family into the house, and fulfilled all his engagements. By little and little he restored it to its former state; the clink-

ing of gold was no more heard at night in the chamber of the defunct priest, but began to be heard by day in the pocket of the living mason. In a word, he increased rapidly in wealth, to the sadmiration of all his neighbors, and became one of the richest men in Granada: he gave large sums to the Church, by way, no doubt, of satisfying his conscience, and never revealed the secret of the vault until on his death-bed to his son and heir."



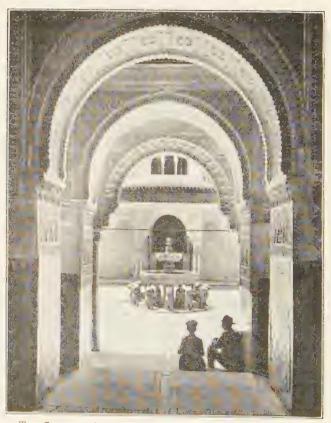

THE COURT OF LIONS, FROM THE ROOM OF THE TWO SISTERS

The fairs to think in these 3 mes, apparently as unsubstantial as the min tall fabric of a minning of last exists after the lapse of centuries, almost as fresh as it from the hand of the Moslem artist."

## THE COURT OF LIONS

The peculiar charm of this old dreamy palace is its power of calling up vague reveries and picturings of the past, and thus clothing naked realities with the illusions of the memory and the imagination. As I delight to walk in these "vains shadows," I am prone to seek those parts of the Alhambra which are most favorable to this phantasmagoria of the mind; and none are more so than the Court of Lions, and its surrounding halls. Here the hand of time has fallen the lightest, and 10 the traces of Moorish elegance and splendor exist in almost their original brilliancy. Earthquakes have shaken the foundations of this pile, and rent its rudest towers; yet see! not one of those slender columns has been displaced, not an arch of that 15 light and fragile colonnade given way, and all the fairy fretwork of these domes, apparently as unsubstantial as the crystal fabrics of a morning's frost, exists after the lapse of centuries, almost as fresh as if from the hand of the Moslem artist. I 20 write in the midst of these mementos of the past, in the fresh hour of early morning, in the fated Hall of the Abencerrages. The bloodstained fountain, the legendary monument of their massacre, is

before me; the lofty jet almost casts its dew upon my paper. How difficult to reconcile the ancient tale of violence and blood with the gentle and peaceful scene around! Everything here appears scalculated to inspire kind and happy feelings, for everything is delicate and beautiful. The very light falls tenderly from above, through the lantern of a dome tinted and wrought as if by fairy hands. Through the ample and fretted arch of the portal to I behold the Court of Lions, with brilliant sunshine gleaming along its colonnades and sparkling in its fountains. The lively swallow dives into the court, and, rising with a surge, darts away twittering over the roofs; the busy bee toils hum-15 ming among the flower-beds; and painted butterflies hover from plant to plant, and flutter up and sport with each other in the sunny air. It needs but a slight exertion of the fancy to picture some pensive beauty of the harem, loitering in these 20 secluded haunts of Oriental luxury.

He, however, who would behold this scene under an aspect more in unison with its fortunes, let him come when the shadows of evening temper the brightness of the court, and throw a gloom into the 25 surrounding halls. Then nothing can be more serenely melancholy, or more in harmony with the tale of departed grandeur.

At such times I am apt to seek the Hall of Justice, whose deep shadowy arcades extend across

#### The Court of Lions

the upper end of the court. Here was performed, in presence of Ferdinand and Isabella and their triumphant court, the pompous ceremonial of High Mass, on taking possession of the Alhambra: The very cross is still to be seen upon the wall, 5 where the altar was erected, and where officiated the Grand Cardinal of Spain, and others of the highest religious dignitaries of the land. I picture to myself the scene when this place was filled with the conquering host, that mixture of mitred prelate 10 and shaven monk, and steel-clad knight and silken courtier; when crosses and crosiers and religious standards were mingled with proud armorial ensigns and the banners of the haughty chiefs of Spain, and flaunted in triumph through these 15 Moslem halls. I picture to myself Columbus, the future discoverer of a world, taking his modest stand in a remote corner, the humble and neglected spectator of the pageant. I see in imagination the Catholic sovereigns prostrating 20 themselves before the altar, and pouring forth thanks for their victory; while the vaults resound with sacred minstrelsy, and the deep-toned Te Deum.

The transient illusion is over, — the pageant 25 melts from the fancy, — monarch, priest, and warrior return into oblivion with the poor Moslems over whom they exulted. The hall of their triumph is waste and desolate. The bat flits about its twi-

light vault, and the owl hoots from the neighboring Tower of Comares.

Entering the Court of the Lions a few evenings since, I was almost startled at beholding a tur-5 baned Moor quietly seated near the fountain. For a moment one of the fictions of the place seemed realized: an enchanted Moor had broken the spell of centuries, and become visible. He proved, however, to be a mere ordinary mortal, — a native 10 of Tetuan, in Barbary, who had a shop in the Zacatin of Granada, where he sold rhubarb, trinkets, and perfumes. As he spoke Spanish fluently, I was enabled to hold conversation with him, and found him shrewd and intelligent. He told me that is he came up the hill occasionally in the summer, to pass a part of the day in the Alhambra, which reminded him of the old palaces in Barbary, being built and adorned in similar style, though with more magnificence.

As we walked about the palace, he pointed out several of the Arabic inscriptions, as possessing much poetic beauty.

"Ah, señor," said he, "when the Moors held Granada, they were a gayer people than they are 25 nowadays. They thought only of love, music, and poetry. They made stanzas upon every occasion, and set them all to music. He who could make the best verses, and she who had the most tuneful voice, might be sure of favor and prefer-

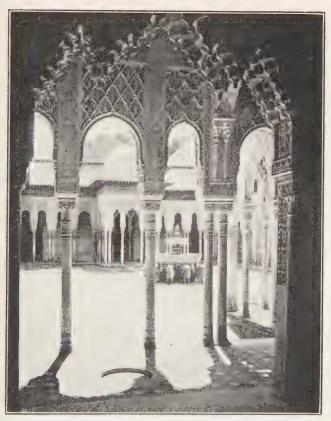

THE COURT OF LIONS

"Round the four sides of the Court are light Arabian arcades of open filigree work, supported by slender pillars of white marble."



#### The Court of Lions

ment. In those days, if any one asked for bread, the reply was 'Make me a couplet'; and the poorest beggar, if he begged in rhyme, would often be rewarded with a piece of gold."

"And is the popular feeling for poetry," said I, s "entirely lost among you?"

"By no means, señor; the people of Barbary, even those of the lower classes, still make couplets—and good ones too—as in old times; but talent is not rewarded as it was then. The rich prefer to the jingle of their gold to the sound of poetry or music."

As he was talking, his eye caught one of the inscriptions which foretold perpetuity to the power and glory of the Moslem monarchs, the masters 15 of this pile. He shook his head, and shrugged his shoulders, as he interpreted it. "Such might have been the case," said he; "the Moslems might still have been reigning in the Alhambra, had not Boabdil been a traitor, and given up his capital to 20 the Christians. The Spanish monarchs would never have been able to conquer it by open force."

I endeavored to vindicate the memory of the unlucky Boabdil from this aspersion, and to show 25 that the dissensions which led to the downfall of the Moorish throne originated in the cruelty of his tiger-hearted father. But the Moor would admit of no palliation.

"Muley Abul Hassan," said he, "might have been cruel; but he was brave, vigilant, and patriotic. Had he been properly seconded, Granada would still have been ours; but his son Boabdil thwarted his plans, crippled his power, sowed treason in his palace and dissension in his camp. May the curse of God light upon him for his treachery!" With these words the Moor left the Alhambra.

The indignation of my turbaned companion agrees with an anecdote related by a friend, who, in the course of a tour in Barbary, had an interview with the Pacha of Tetuan. The Moorish governor was particular in his inquiries about Spain, and 15 especially concerning the favored region of Andalusia, the delights of Granada, and the remains of its royal palace. The replies awakened all those fond recollections, so deeply cherished by the Moors, of the power and splendor of their ancient 20 empire in Spain. Turning to his Moslem attendants, the Pacha stroked his beard, and broke forth in passionate lamentations that such a sceptre should have fallen from the sway of true believers. He consoled himself, however, with the persuasion 25 that the power and prosperity of the Spanish nation were on the decline; that a time would come when the Moors would conquer their rightful domains. and that the day was perhaps not far distant when Mohammedan worship would again be offered up

#### The Court of Lions

in the mosque of Cordova, and a Mohammedan prince sit on his throne in the Alhambra.

Such is the general aspiration and belief among the Moors of Barbary, who consider Spain, or Andaluz, as it was anciently called, their rightful 5 heritage, of which they have been despoiled by treachery and violence. These ideas are fostered and perpetuated by the descendants of the exiled Moors of Granada, scattered among the cities of Barbary. Several of these reside in Tetuan, pre-10 serving their ancient names, such as Paez and Medina, and refraining from intermarriage with any families who cannot claim the same high origin. Their vaunted lineage is regarded with a degree of popular deference rarely shown in Mohammedan 15 communities to any hereditary distinction, excepting in the royal line.

These families, it is said, continue to sigh after the terrestrial paradise of their ancestors, and to put up prayers in their mosques on Fridays, im-20 ploring Allah to hasten the time when Granada shall be restored to the faithful: an event to which they look forward as fondly and confidently as did the Christian crusaders to the recovery of the Holy Sepulchre. Nay, it is added that some of 25 them retain the ancient maps and deeds of the estates and gardens of their ancestors at Granada, and even the keys of the houses, holding them as evidences of their hereditary claims, to

be produced at the anticipated day of restora-

My conversation with the Moor set me to musing on the fate of Boabdil. Never was surs name more applicable than that bestowed upon him by his subjects, of El Zogoybi, or The Unlucky. His misfortunes began almost in his cradle, and ceased not even with his death. If ever he cherished the desire of leaving an honorable name on to the historic page, how cruelly has he been defrauded of his hopes! Who is there that has turned the least attention to the romantic history of the Moorish domination in Spain, without kindling with indignation at the alleged atrocities of Boabdil? 15 Who has not been touched with the woes of his lovely and gentle queen, subjected by him to a trial of life and death, on a false charge of infidelity? Who has not been shocked by his alleged murder of his sister and her two children, in a transport of 20 passion? Who has not felt his blood boil at the inhuman massacre of the gallant Abencerrages, thirty-six of whom, it is affirmed, he ordered to be beheaded in the Court of Lions? All these charges have been reiterated in various forms; they have 25 passed into ballads, dramas, and romances, until they have taken too thorough possession of the public mind to be eradicated. There is not a foreigner of education that visits the Alhambra but asks for the fountain where the Abencerrages were

#### The Court of Lions

beheaded, and gazes with horror at the grated gallery where the queen is said to have been confined; not a peasant of the Vega or the Sierra but sings the story in rude couplets, to the accompaniment of his guitar, while his hearers learn to execrate 5 the very name of Boabdil.

Never, however, was name more foully and unjustly slandered. I have examined all the authentic chronicles and letters written by Spanish authors contemporary with Boabdil; some of whom were 10 in the confidence of the Catholic sovereigns, and actually present in the camp throughout the war. I have examined all the Arabian authorities I could get access to, through the medium of translation, and have found nothing to justify these dark and 15 hateful accusations. The most of these tales may be traced to a work commonly called "The Civil Wars of Granada," containing a pretended history of the feuds of the Zegries and Abencerrages, during the last struggle of the Moorish empire. The work 20 appeared originally in Spanish, and professed to be translated from the Arabic by one Gines Perez de Hita, an inhabitant of Murcia. It has since passed into various languages, and Florian has taken from it much of the fable of his Gonsalvo of 25 Cordova. It has thus, in a great measure, usurped the authority of real history, and is currently believed by the people, and especially the peasantry of Granada. The whole of it, however, is a mass

of fiction, mingled with a few disfigured truths, which give it an air of veracity. It bears internal evidence of its falsity; the manners and customs of the Moors being extravagantly misrepresented in 5 it, and scenes depicted totally incompatible with their habits and their faith, and which never could have been recorded by a Mohammedan writer.

I confess there seems to me something almost criminal in the wilful perversions of this work:

10 great latitude is undoubtedly to be allowed to romantic fiction, but there are limits which it must not pass; and the names of the distinguished dead, which belong to history, are no more to be calumniated than those of the illustrious living. One would have thought, too, that the unfortunate Boabdil had suffered enough for his justifiable hostility to the Spaniards, by being stripped of his kingdom, without having his name thus wantonly traduced, and rendered a by-word and a theme of finfamy in his native land, and in the very mansion of his fathers!

# LEGEND OF THE ARABIAN ASTROLOGER

In old times, many hundred years ago, there was a Moorish king named Aben Habuz, who reigned over the kingdom of Granada. He was a retired conqueror — that is to say, one who, having in his more youthful days led a life of constant foray 5 and depredation, now that he was grown feeble and superannuated, "languished for repose," and desired nothing more than to live at peace with all the world, to husband his laurels, and to enjoy in quiet the possessions he had wrested from his 10 neighbors.

It so happened, however, that this most reasonable and pacific old monarch had young rivals to deal with; princes full of his early passion for fame and fighting, and who were disposed to call him to 15 account for the scores he had run up with their fathers. Certain distant districts of his own territories, also, which during the days of his vigor he had treated with a high hand, were prone, now that he languished for repose, to rise in rebellion and 20 threaten to invest him in his capital. Thus he had foes on every side; and as Granada is surrounded by wild and craggy mountains, which hide the approach of an enemy, the unfortunate Aben

Habuz was kept in a constant state of vigilance and alarm, not knowing in what quarter hostilities might break out.

It was in vain that he built watch-towers on the smountains, and stationed guards at every pass with orders to make fires by night and smoke by day, on the approach of an enemy. His alert foes, baffling every precaution, would break out of some unthought-of defile, ravage his lands beneath his every nose, and then make off with prisoners and booty to the mountains. Was ever peaceable and retired conqueror in a more uncomfortable predicament?

While Aben Habuz was harassed by these per15 plexities and molestations, an ancient Arabian
physician arrived at his court. His gray beard descended to his girdle, and he had every mark of
extreme age, yet he had travelled almost the whole
way from Egypt on foot, with no other aid than a
20 staff, marked with hieroglyphics. His fame had
preceded him. His name was Ibrahim Ebn Abu
Ayub; he was said to have lived ever since the days
of Mahomet, and to be the son of Abu Ayub, the
last of the companions of the Prophet. He had,
25 when a child, followed the conquering army of
Amru into Egypt, where he had remained many
years studying the dark sciences, and particularly
magic, among the Egyptian priests.

It was, moreover, said that he had found out the

secret of prolonging life, by means of which he had arrived to the great age of upwards of two centuries, though, as he did not discover the secret until well stricken in years, he could only perpetuate his gray hairs and wrinkles.

This wonderful old man was honorably entertained by the king, who, like most superannuated monarchs, began to take physicians into great favor. He would have assigned him an apartment in his palace, but the astrologer preferred a cave in the 10 side of the hill which rises above the city of Granada, being the same on which the Alhambra has since been built. He caused the cave to be enlarged so as to form a spacious and lofty hall, with a circular hole at the top, through which, as through a well, 15 he could see the heavens and behold the stars even at mid-day. The walls of this hall were covered with Egyptian hieroglyphics, with cabalistic symbols, and with the figures of the stars in their signs. This hall he furnished with many implements, 20 fabricated under his directions by cunning artificers of Granada, but the occult properties of which were known only to himself.

In a little while the sage Ibrahim became the bosom counsellor of the king, who applied to him for 25 advice in every emergency. Aben Habuz was once inveighing against the injustice of his neighbors, and bewailing the restless vigilance he had to observe to guard himself against their invasions;

when he had finished, the astrologer remaind silent for a moment, and then replied, "Know, O king, that when I was in Egypt, I beheld a great marvel devised by a pagan priestess of old. On a mountain s above the city of Borsa, and overlooking the great valley of the Nile, was a figure of a ram, and above it a figure of a cock, both of molten brass, and turning upon a pivot. Whenever the country was threatened with invasion, the ram would turn in to the direction of the enemy, and the cock would crow; upon this the inhabitants of the city knew of the danger, and of the quarter from which it was approaching, and could take timely means to guard against it."

"God is great!" exclaimed the pacific Aben Habuz, "what a treasure would be such a ram to keep an eye upon these mountains around me; and then such a cock, to crow in time of danger! Allah Akbar! how securely I might sleep in my palace 20 with such sentinels on the top!"

The astrologer waited until the ecstasies of the king had subsided, and then proceeded.

"After the victorious Amru (may he rest in peace!) had finished his conquest of Egypt, I re-25 mained among the priests of the land, studying the rites and ceremonies of their idolatrous faith. and seeking to make myself master of the hidden knowledge for which they are renowned. I was one day seated on the banks of the Nile, conversing

with an ancient priest, when he pointed to the mighty pyramids which rose like mountains out of the neighboring desert. 'All that we can teach thee,' said he, 'is nothing to the knowledge locked up in those mighty piles. In the centre of the s central pyramid is a sepulchral chamber, in which is enclosed the mummy of the high-priest who aided in rearing that stupendous pile; and with him is buried a wondrous book of knowledge, containing all the secrets of magic and art. This book was to given to Adam after his fall, and was handed down from generation to generation to King Solomon the Wise, and by its aid he built the Temple of Jerusalem. How it came into the possession of the builder of the pyramids is known to Him alone who knows 15 all things.'

"When I heard these words of the Egyptian priest, my heart burned to get possession of that book. I could command the services of many of the soldiers of our conquering army, and of a 20 number of the native Egyptians. With these I set to work, and pierced the solid mass of the pyramid, until, after great toil, I came upon one of its interior and hidden passages. Following this up, and threading a fearful labyrinth, I penetrated into 25 the very heart of the pyramid, even to the sepulchral chamber, where the mummy of the high-priest had lain for ages. I broke through the outer cases of the mummy, unfolded its many wrappers

and bandages, and at length found the precious volume on its bosom. I seized it with a trembling hand, and groped my way out of the pyramid, leaving the mummy in its dark and silent sepulchre, 5 there to await the final day of resurrection and judgment."

"Son of Abu Ayub," exclaimed Aben Habuz, "thou hast been a great traveller, and seen marvellous things; but of what avail to me is the secret roof the pyramid, and the volume of knowledge of the wise Solomon?"

"This it is, O king! By the study of that book I am instructed in all magic arts, and can command the assistance of genii to accomplish my plans. The mystery of the Talisman of Borsa is therefore familiar to me, and such a talisman can I make, nay, one of greater virtues."

"O wise son of Abu Ayub," cried Aben Habuz, "better were such a talisman than all the watchtowers on the hills, and sentinels upon the borders.
Give me such a safeguard, and the riches of my treasury are at thy command."

The astrologer immediately set to work to gratify the wishes of the monarch. He caused a great 25 tower to be erected upon the top of the royal palace, which stood on the brow of the hill of the Albaycin. The tower was built of stones brought from Egypt, and taken, it is said, from one of the pyramids. In the upper part of the tower was a

circular hall, with windows looking towards every point of the compass, and before each window was a table, on which was arranged, as on a chessboard, a mimic army of horse and foot, with the effigy of the potentate that ruled in that direction, s

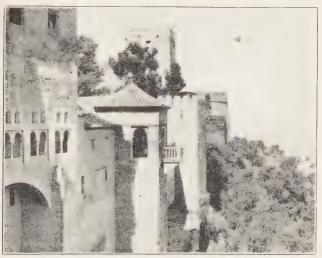

THE WALLS OF THE ALHAMBRA

"The astrologer caused a great tower to be erected upon the top of the royal palace, which stood on the brow of the hill."

all carved of wood. To each of these tables there was a small lance, no bigger than a bodkin, on which were engraved certain Chaldaic characters. This hall was kept constantly closed, by a gate of brass, with a great lock of steel, the key of which 10 was in possession of the king.

On the top of the tower was a bronze figure of a Moorish horseman, fixed on a pivot, with a shield on one arm, and his lance elevated perpendicularly. The face of this horseman was towards the city, as sif keeping guard over it; but if any foe were at hand, the figure would turn in that direction, and would level the lance as if for action.

When this talisman was finished, Aben Habuz was all impatient to try its virtues, and longed as 10 ardently for an invasion as he had ever sighed after repose. His desire was soon gratified. Tidings were brought, early one morning, by the sentinel appointed to watch the tower, that the face of the bronze horseman was turned towards the mountains of Elvira, and that his lance pointed directly against the Pass of Lope.

"Let the drums and trumpets sound to arms, and all Granada be put on the alert," said Aben Habuz.

"O king," said the astrologer, "let not your city be disquieted, nor your warriors called to arms; we need no aid of force to deliver you from your enemies. Dismiss your attendants, and let us proceed alone to the secret hall of the tower."

The ancient Aben Habuz mounted the staircase 25 of the tower, leaning on the arm of the still more ancient Ibrahim Ebn Abu Ayub. They unlocked the brazen door and entered. The window that looked towards the Pass of Lope was open. "In this direction," said the astrologer, "lies the danger;

approach, O king, and behold the mystery of the table."

King Aben Habuz approached the seeming chess-board, on which were arranged the small wooden effigies, when, to his surprise, he perceived that 5 they were all in motion. The horses pranced and curveted, the warriors brandished their weapons, and there was a faint sound of drums and trumpets, and the clang of arms, and neighing of steeds; but all no louder, nor more distinct, than the hum of 10 the bee, or the summer fly, in the drowsy ear of him who lies at noontide in the shade.

"Behold, O king," said the astrologer, "a proof that thy enemies are even now in the field. They must be advancing through yonder mountains, by 15 the Pass of Lope. Would you produce a panic and confusion amongst them, and cause them to retreat without loss of life, strike these effigies with the but-end of this magic lance; would you cause bloody feud and carnage, strike with the point."

A livid streak passed across the countenance of Aben Habuz; he seized the lance with trembling eagerness; his gray beard wagged with exultation as he tottered toward the table: "Son of Abu Ayub," exclaimed he, in chuckling tone, "I think we 25 will have a little blood!"

So saying, he thrust the magic lance into some of the pigmy effigies, and belabored others with the but-end, upon which the former fell as dead upon

the board, and the rest, turning upon each other, began, pell-mell, a chance-medley fight.

It was with difficulty the astrologer could stay the hand of the most pacific of monarchs, and presvent him from absolutely exterminating his foes. At length he prevailed upon him to leave the tower, and to send out scouts to the mountains by the Pass of Lope.

They returned with the intelligence that a Christian army had advanced through the heart of the Sierra, almost within sight of Granada, where a dissension had broken out among them; they had turned their weapons against each other, and after much slaughter had retreated over the borts der.

Aben Habuz was transported with joy on thus proving the efficacy of the talisman. "At length," said he, "I shall lead a life of tranquillity, and have all my enemies in my power. O wise son of Abu 20 Ayub, what can I bestow on thee in reward for such a blessing?"

"The wants of an old man and a philosopher, O king, are few and simple; grant me but the means of fitting up my cave as a suitable hermitage, and 25 I am content."

"How noble is the moderation of the truly wise!" exclaimed Aben Habuz, secretly pleased at the cheapness of the recompense. He summoned his treasurer, and bade him dispense whatever sums

might be required by Ibrahim to complete and furnish his hermitage.

The astrologer now gave orders to have various chambers hewn out of the solid rock, so as to form ranges of apartments connected with his astrological 5 hall; these he caused to be furnished with luxurious ottomans and divans, and the walls to be hung with the richest silks of Damascus. "I am an old man," said he, "and can no longer rest my bones on stone couches, and these damp walls require covering." 10

He had baths too constructed, and provided with all kinds of perfumes and aromatic oils. "For a bath," said he, "is necessary to counteract the rigidity of age, and to restore freshness and suppleness to the frame withered by study."

He caused the apartments to be hung with innumerable silver and crystal lamps, which he filled with a fragrant oil prepared according to a receipt discovered by him in the tombs of Egypt. This oil was perpetual in its nature, and diffused a soft 20 radiance like the tempered light of day. "The light of the sun," said he, "is too garish and violent for the eyes of an old man, and the light of the lamp is more congenial to the studies of a philosopher."

The treasurer of King Aben Habuz groaned at the sums daily demanded to fit up this hermitage, and he carried his complaints to the king. The royal word, however, had been given; Aben Habuz

shrugged his shoulders: "We must have patience," said he; "this old man has taken his idea of a philosophic retreat from the interior of the pyramids, and of the vast ruins of Egypt; but all things have 5 an end, and so will the furnishing of his cavern."

The king was in the right; the hermitage was at length complete, and formed a sumptuous subterranean palace. The astrologer expressed himself perfectly content, and, shutting himself up, remained for three whole days buried in study. At the end of that time he appeared again before the treasurer. "One thing more is necessary," said he, "one trifling solace for the intervals of mental labor."

15 "O wise Ibrahim, I am bound to furnish everything necessary for thy solitude; what more dost thou require?"

"I would fain have a few dancing-women."

"Dancing-women!" echoed the treasurer, with 20 surprise.

"Dancing-women," replied the sage, gravely; "and let them be young and fair to look upon; for the sight of youth and beauty is refreshing. A few will suffice, for I am a philosopher of simple habits 25 and easily satisfied."

While the philosophic Ibrahim Ebn Abu Ayub passed his time thus sagely in his hermitage, the pacific Aben Habuz carried on furious campaigns in effigy in his tower. It was a glorious thing for an

old man, like himself, of quiet habits, to have war made easy, and to be enabled to amuse himself in his chamber by brushing away whole armies like so many swarms of flies.

For a time he rioted in the indulgence of his s humors, and even taunted and insulted his neighbors, to induce them to make incursions; but by degrees they grew wary from repeated disasters, until no one ventured to invade his territories. For many months the bronze horseman remained to on the peace establishment, with his lance elevated in the air; and the worthy old monarch began to repine at the want of his accustomed sport, and to grow peevish at his monotonous tranquillity.

At length, one day, the talismanic horseman 15 veered suddenly round, and lowering his lance, made a dead point towards the mountains of Gaudix. Aben Habuz hastened to his tower, but the magic table in that direction remained quiet. Not a single warrior was in motion. Perplexed at 20 the circumstance, he sent forth a troop of horse to scour the mountains and reconnoitre. They returned after three days' absence.

"We have searched every mountain pass," said they, "but not a helm or a spear was stirring. All 25 that we have found in the course of our foray was a Christian damsel of surpassing beauty, sleeping at noontide beside a fountain, whom we have brought away captive."

"A damsel of surpassing beauty!" exclaimed Aben Habuz, his eyes gleaming with animation; "let her be conducted into my presence."

The beautiful damsel was accordingly conducted sinto his presence. She was arrayed with all the luxury of ornament that had prevailed among the Gothic Spaniards at the time of the Arabian Conquest. Pearls of dazzling whiteness were entwined with her raven tresses; and jewels sparkled on her forehead, rivalling the lustre of her eyes. Around her neck was a golden chain, to which was suspended a silver lyre, which hung by her side.

The flashes of her dark refulgent eye were like 15 sparks of fire on the withered, yet combustible, heart of Aben Habuz; the swimming voluptuousness of her gait made his senses reel. "Fairest of women," cried he, with rapture, "who and what art thou?"

- "The daughter of one of the Gothic princes, who but lately ruled over this land. The armies of my father have been destroyed, as if by magic, among these mountains; he has been driven into exile, and his daughter is a captive."
- 25 "Beware, O king!" whispered Ibrahim Ebn Abu Ayub, "this may be one of those northern sorceresses of whom we have heard, who assume the most seductive forms to beguile the unwary. Methinks I read witchcraft in her eye, and sorcery in every

movement. Doubtless this is the enemy pointed out by the talisman."

"Son of Abu Ayub," replied the king, "thou art a wise man, I grant, a conjurer for aught I know; but thou art little versed in the ways of woman. In 5 that knowledge will I yield to no man; no, not to the wise Solomon himself, notwithstanding the number of his wives and concubines. As to this damsel, I see no harm in her; she is fair to look upon, and finds favor in my eyes."

"Hearken, O king!" replied the astrologer. "I have given thee many victories by means of my talisman, but have never shared any of the spoil. Give me then this stray captive, to solace me in my solitude with her silver lyre. If she be indeed a 15 sorceress, I have counter spells that set her charms at defiance."

"What! more women!" cried Aben Habuz.
"Hast thou not already dancing-women enough to solace thee?"

"Dancing-women have I, it is true, but no singing-women. I would fain have a little minstrelsy to refresh my mind when weary with the toils of study."

"A truce with thy hermit cravings," said the 25 king, impatiently. "This damsel have I marked for my own. I see much comfort in her: even such comfort as David, the father of Solomon the Wise, found in the society of Abishag the Shunamite."

Further solicitations and remonstrances of the astrologer only provoked a more peremptory reply from the monarch, and they parted in high displeasure. The sage shut himself up in his hermitage s to brood over his disappointment; ere he departed. however, he gave the king one more warning to beware of his dangerous captive. But where is the old man in love that will listen to counsel? Aben Habuz resigned himself to the full sway of his pasrosion. His only study was how to render himself amiable in the eyes of the Gothic beauty. He had not youth to recommend him, it is true, but then he had riches; and when a lover is old, he is generally generous. The Zacatin of Granada was 15 ransacked for the most precious merchandise of the East; silks, jewels, precious gems, exquisite perfumes, all that Asia and Africa vielded of rich and rare, were lavished upon the princess. All kinds of spectacles and festivities were devised for her 20 entertainment; minstrelsy, dancing, tournaments, bull-fights; — Granada for a time was a scene of perpetual pageant. The Gothic princess regarded all this splendor with the air of one accustomed to magnificence. She received everything as a homage 25 due to her rank, or rather to her beauty; for beauty is more lofty in its exactions even than rank. Nay, she seemed to take a secret pleasure in exciting the monarch to expenses that made his treasury shrink, and then treating his extravagant generosity as a

mere matter of course. With all his assiduity and munificence, also, the venerable lover could not flatter himself that he had made any impression on her heart. She never frowned on him, it is true, but then she never smiled. Whenever he began 5 to plead his passion, she struck her silver lyre. There was a mystic charm in the sound. In an instant the monarch began to nod; a drowsiness stole over him, and he gradually sank into a sleep, from which he awoke wonderfully refreshed, but 10 perfectly cooled, for the time, of his passion. This was very baffling to his suit; but then these slumbers were accompanied by agreeable dreams, which completely enthralled the senses of the drowsy lover; so he continued to dream on, while all Gra-15 nada scoffed at his infatuation, and groaned at the treasures lavished for a song.

At length a danger burst on the head of Aben Habuz, against which his talisman yielded him no warning. An insurrection broke out in his very 20 capital; his palace was surrounded by an armed rabble, who menaced his life and the life of his Christian paramour. A spark of his ancient warlike spirit was awakened in the breast of the monarch. At the head of a handful of his guards he 25 sallied forth, put the rebels to flight, and crushed the insurrection in the bud.

When quiet was again restored, he sought the astrologer, who still remained shut up in

his hermitage, chewing the bitter cud of resentment.

Aben Habuz approached him with a conciliatory tone. "O wise son of Abu Ayub," said he, 5"well didst thou predict dangers to me from this captive beauty; tell me then, thou who art so quick at foreseeing peril, what I should do to avert it."

"Put from thee the infidel damsel who is the cause."

"Sooner would I part with my kingdom," cried Aben Habuz.

"Thou art in danger of losing both," replied the astrologer.

- "Be not harsh and angry, O most profound of philosophers; consider the double distress of a monarch and a lover, and devise some means of protecting me from the evils by which I am menaced. I care not for grandeur, I care not for power,
- <sup>20</sup> I languish only for repose; would that I had some quiet retreat where I might take refuge from the world, and all its cares, and pomps, and troubles, and devote the remainder of my days to tranquillity and love."
- The astrologer regarded him for a moment from under his bushy eyebrows.

"And what wouldst thou give, if I could provide thee such a retreat?"

"Thou shouldst name thy own reward, and

whatever it might be, if within the scope of my power, as my soul liveth, it should be thine."

"Thou hast heard, O king, of the garden of Irem, one of the prodigies of Arabia the happy."

"I have heard of that garden; it is recorded in 5 the Koran, even in the chapter entitled 'The Dawn of Day.' I have, moreover, heard marvellous things related of it by pilgrims who had been to Mecca; but I considered them wild fables, such as travellers are wont to tell who have visited 10 remote countries."

"Discredit not, O king, the tales of travellers," rejoined the astrologer, gravely, "for they contain precious rarities of knowledge brought from the ends of the earth. As to the palace and garden of 15 Irem, what is generally told of them is true. I have seen them with mine own eyes; — listen to my adventure, for it has a bearing upon the object of your request.

"In my younger days, when a mere Arab of the 20 desert, I tended my father's camels. In traversing the desert of Aden, one of them strayed from the rest, and was lost. I searched after it for several days, but in vain, until, wearied and faint, I laid myself down at noontide, and slept under a palm-25 tree by the side of a scanty well. When I awoke I found myself at the gate of a city. I entered, and beheld noble streets and squares and market-places; but all were silent and without an inhabit-

ant. I wandered on until I came to a sumptuous palace, with a garden adorned with fountains and fish-ponds, and groves and flowers, and orchards laden with delicious fruit; but still no one was to be seen. Upon which, appalled at this loneliness, I hastened to depart; and, after issuing forth at the gate of the city, I turned to look upon the place, but it was no longer to be seen: nothing but the silent desert extended before my eyes.

"In the neighborhood I met with an aged dervise, learned in the traditions and secrets of the land, and related to him what had befallen me. 'This,' said he, 'is the far-famed garden of Irem, one of the wonders of the desert. It only appears 15 at times to some wanderer like thyself, gladdening him with the sight of towers and palaces and garden walls overhung with richly laden fruit-trees, and then vanishes, leaving nothing but a lonely desert. And this is the story of it. In old times, 20 when this country was inhabited by the Addites, King Sheddad, the son of Ad, the great grandson of Noah, founded here a splendid city. When it was finished, and he saw its grandeur, his heart was puffed up with pride and arrogance, and he 25 determined to build a royal palace, with gardens which should rival all related in the Koran of the celestial paradise. But the curse of heaven fell upon him for his presumption. He and his subjects were swept from the earth, and his splendid city,

and palace, and gardens, were laid under a perpetual spell, which hides them from human sight, excepting that they are seen at intervals, by way of keeping his sin in perpetual remembrance.'

"This story, O king, and the wonders I had seen, 5 ever dwelt in my mind; and in after years, when I had been in Egypt, and was possessed of the book of knowledge of Solomon the Wise, I determined to return and revisit the garden of Irem. so, and found it revealed to my instructed sight. 10 I took possession of the palace of Sheddad, and passed several days in his mock paradise. The genii who watch over the place were obedient to my magic power, and revealed to me the spells by which the whole garden had been, as it were, conjured into 15 existence, and by which it was rendered invisible. Such a palace and garden, O king, can I make for thee, even here, on the mountain above thy city. Do I not know all the secret spells? and am I not in possession of the book of knowledge of Solomon 20 the Wise?"

"O wise son of Abu Ayub!" exclaimed Aben Habuz, trembling with eagerness, "thou art a traveller indeed, and hast seen and learned marvellous things! Contrive me such a paradise, and 25 ask any reward, even to the half of my kingdom."

"Alas!" replied the other, "thou knowest I am an old man, and a philosopher, and easily satisfied; all the reward I ask is the first beast of burden, with

its load, which shall enter the magic portal of the palace."

The monarch gladly agreed to so moderate a stipulation, and the astrologer began his work. On 5 the summit of the hill, immediately above his subterranean hermitage, he caused a great gateway or barbican to be erected, opening through the centre of a strong tower.

There was an outer vestibule or porch, with a 10 lofty arch, and within it a portal secured by massive gates. On the keystone of the portal the astrologer, with his own hand, wrought the figure of a huge key; and on the keystone of the outer arch of the vestibule, which was loftier than that of 15 the portal, he carved a gigantic hand. These were potent talismans, over which he repeated many sentences in an unknown tongue.

When this gateway was finished, he shut himself up for two days in his astrological hall, engaged in secret incantations; on the third he ascended the hill, and passed the whole day on its summit. At a late hour of the night he came down, and presented himself before Aben Habuz. "At length, O king," said he, "my labor is accomplished. On the summit of the hill stands one of the most delectable palaces that ever the head of man devised, or the heart of man desired. It contains sumptuous halls and galleries, delicious gardens, cool fountains, and fragrant baths; in a word, the whole

mountain is converted into a paradise. Like the garden of Irem, it is protected by a mighty charm, which hides it from the view and search of mortals, excepting such as possess the secret of its talismans."

"Enough!" cried Aben Habuz, joyfully, "to-morrow morning with the first light we will ascend and take possession." The happy monarch slept but little that night. Scarcely had the rays of the sun begun to play about the snowy summit of the 10 Sierra Nevada, when he mounted his steed, and, accompanied only by a few chosen attendants ascended a steep and narrow road leading up the hill. Beside him, on a white palfrey, rode the Gothic princess, her whole dress sparkling with 15 jewels, while round her neck was suspended her silver lyre. The astrologer walked on the other side of the king, assisting his steps with his hicroglyphic staff, for he never mounted steed of any kind.

Aben Habuz looked to see the towers of the palace 20 brightening above him, and the embowered terraces of its gardens stretching along the heights; but as yet nothing of the kind was to be descried. "That is the mystery and safeguard of the place," said the astrologer; "nothing can be discerned until 25 you have passed the spell-bound gateway, and been put in possession of the place."

As they approached the gateway, the astrologer paused, and pointed out to the king the mystic

hand and key carved upon the portal of the arch. "These," said he, "are the talismans which guard the entrance to this paradise. Until yonder hand shall reach down and seize that key, neither mortal 5 power nor magic artifice can prevail against the lord of this mountain."

While Aben Habuz was gazing, with open mouth and silent wonder, at these mystic talismans, the palfrey of the princess proceeded, and bore her in a the portal, to the very centre of the barbican.

"Behold," cried the astrologer, "my promised reward; the first animal with its burden which should enter the magic gateway."

Aben Habuz smiled at what he considered a 15 pleasantry of the ancient man; but when he found him to be in earnest, his gray beard trembled with indignation.

"Son of Abu Ayub," said he, sternly, "what equivocation is this? Thou knowest the meaning of my promise: the first beast of burden, with its load, that should enter this portal. Take the strongest mule in my stables, load it with the most precious things of my treasury, and it is thine; but dare not raise thy thoughts to her who is the de-25 light of my heart."

"What need I of wealth?" cried the astrologer, scornfully; "have I not the book of knowledge of Solomon the Wise, and through it the command of the secret treasures of the earth? The princess is

mine by right; thy royal word is pledged; I claim her as my own."

The princess looked down haughtily from her palfrey, and a light smile of scorn curled her rosy lip at this dispute between two gray-beards for 5 the possession of youth and beauty. The wrath of the monarch got the better of his discretion. "Base son of the desert," cried he, "thou mayst be master of many arts, but know me for thy master, and presume not to juggle with thy king."

"My master! my king!" echoed the astrologer,
— "the monarch of a mole-hill to claim sway over
him who possesses the talismans of Solomon!
Farewell, Aben Habuz; reign over thy petty kingdom, and revel in thy paradise of fools; for me, I 15
will laugh at thee in my philosophic retirement."

So saying, he seized the bridle of the palfrey, smote the earth with his staff, and sank with the Gothic princess through the centre of the barbican. The earth closed over them, and no trace remained 20 of the opening by which they had descended.

Aben Habuz was struck dumb for a time with astonishment. Recovering himself, he ordered a thousand workmen to dig, with pickaxe and spade, into the ground where the astrologer had disap-25 peared. They digged and digged, but in vain; the flinty bosom of the hill resisted their implements; or if they did penetrate a little way, the earth filled in again as fast as they threw it out. Aben

Habuz sought the mouth of the cavern at the foot of the hill, leading to the subterranean palace of the astrologer; but it was nowhere to be found. Where once had been an entrance, was now a solid surface of primeval rock. With the disappearance of Ibrahim Ebn Abu Ayub ceased the benefit of his talismans. The bronze horseman remained fixed, with his face turned toward the hill, and his spear pointed to the spot where the astrologer had denoted the spot where the deadliest foe of Aben Habuz.

From time to time the sound of music, and the tones of a female voice, could be faintly heard from the bosom of the hill; and a peasant one day 15 brought word to the king, that in the preceding night he had found a fissure in the rock, by which he had crept in, until he looked down into a subterranean hall, in which sat the astrologer, on a magnificent divan, slumbering and nodding to the 20 silver lyre of the princess, which seemed to hold a magic sway over his senses.

Aben Habuz sought the fissure in the rock, but it was again closed. He renewed the attempt to unearth his rival, but all in vain. The spell of the 25 hand and key was too potent to be counteracted by human power. As to the summit of the mountain, the site of the promised palace and garden, it remained a naked waste; either the boasted elysium was hidden from sight by enchantment, or





THE GATE OF JUSTICE

United it will want the said the old terror of mains it has written are an including on his awan, salled by the allow are at the princess."

## Legend of the Arabian Astrologer

was a mere fable of the astrologer. The world charitably supposed the latter, and some used to call the place "The King's Folly"; while others named it "The Fool's Paradise."

To add to the chagrin of Aben Habuz, the neigh-5 bors whom he had defied and taunted, and cut up at his leisure while master of the talismanic horseman, finding him no longer protected by magic spell, made inroads into his territories from all sides, and the remainder of the life of the most pacific of mon-10 archs was a tissue of turmoils.

At length Aben Habuz died, and was buried. Ages have since rolled away. The Alhambra has been built on the eventful mountain, and in some measure realizes the fabled delights of the garden 15 of Irem. The spellbound gateway still exists entire, protected no doubt by the mystic hand and key, and now forms the Gate of Justice, the grand entrance to the fortress. Under that gateway, it is said, the old astrologer remains in his sub- 20 terranean hall, nodding on his divan, lulled by the silver lyre of the princess.

The old invalid sentinels who mount guard at the gate hear the strains occasionally in the summer nights; and, yielding to their soporific power, doze 25 quietly at their posts. Nay, so drowsy an influence pervades the place, that even those who watch by day may generally be seen nodding on the stone benches of the barbican, or sleeping under

the neighboring trees; so that in fact it is the drowsiest military post in all Christendom. All this, say the ancient legends, will endure from age to age. The princess will remain captive to the satrologer; and the astrologer, bound up in magic slumber by the princess, until the last day, unless the mystic hand shall grasp the fated key, and dispel the whole charm of this enchanted mountain.





THE GENERALIFE, AS SEEN FROM THE ALHAMBRA

"High above the Alhambra, on the breast of the mountain, amidst embowered gardens and stately terraces, rise the lofty towers and white walls of the Generalife."

#### THE GENERALIFE

High above the Alhambra, on the breast of the mountain, amidst embowered gardens and stately terraces, rise the lofty towers and white walls of the Generalife; a fairy palace, full of storied recollections. Here are still to be seen the famous cy-s presses of enormous size which flourished in the time of the Moors, and which tradition has connected with the fabulous story of Boabdil and his Sultana.

Here are preserved the portraits of many who 10 figured in the romantic drama of the Conquest. Ferdinand and Isabella, Ponce de Leon, the gallant Marquis of Cadiz, and Garcilaso de la Vega, who slew in desperate fight Tarfe the Moor, a champion of Herculean strength. Here too hangs a portrait 15 which has long passed for that of the unfortunate Boabdil, but which is said to be that of Aben Hud, the Moorish king from whom descended the princes of Almeria. From one of these princes, who joined the standard of Ferdinand and Isabella 20 towards the close of the Conquest, and was Christianized by the name of Don Pedro de Granada Venegas, was descended the present proprietor of the palace, the Marquis of Campotejar. The pro-

prietor, however, dwells in a foreign land, and the palace has no longer a princely inhabitant.

Yet here is everything to delight a southern voluptuary: fruits, flowers, fragrance, green arbors 5 and myrtle hedges, delicate air and gushing waters. Here I had an opportunity of witnessing those scenes which painters are fond of depicting about southern palaces and gardens. It was the saint's day of the count's daughter, and she had brought to up several of her youthful companions from Granada, to sport away a long summer's day among the breezy halls and bowers of the Moorish palaces. A visit to the Generalife was the morning's entertainment. Here some of the gay company dis-15 persed itself in groups about the green walks, the bright fountains, the flights of Italian steps, the noble terraces and marble balustrades. Others, among whom I was one, took their seats in an open gallery or colonnade commanding a vast prospect; 20 with the Alhambra, the city, and the Vega, far below, and the distant horizon of mountains - a dreamy world, all glimmering to the eye in summer sunshine. While thus seated, the all-pervading tinkling of the guitar and click of the castanets 25 came stealing up from the valley of the Darro, and half-way down the mountain we descried a festive party under the trees, enjoying themselves in true Andalusian style; some lying on the grass, others dancing to the music.

#### The Generalife

All these sights and sounds, together with the princely seclusion of the place, the sweet quiet which prevailed around, and the delicious serenity of the weather, had a witching effect upon the mind, and drew from some of the company, versed 5 in local story, several of the popular fancies and traditions connected with this old Moorish palace; they were "such stuff as dreams are made of," but out of them I have shaped the following legend, which I hope may have the good fortune to prove 10 acceptable to the reader.

# LEGEND OF PRINCE AHMED AL KAMEL; OR, THE PILGRIM OF LOVE

There was once a Moorish king of Granada, who had but one son, whom he named Ahmed, to which his courtiers added the surname of Al Kamel, or The Perfect, from the indubitable signs of supersexcellence which they perceived in him in his very infancy. The astrologers countenanced them in their foresight, predicting everything in his favor that could make a perfect prince and a prosperous sovereign. One cloud only rested upon his destiny, and even that was of a roseate hue: he would be of an amorous temperament, and run great perils from the tender passion. If, however, he could be kept from the allurements of love until of mature age, these dangers would be averted, and his life there-

To prevent all danger of the kind, the king wisely determined to rear the prince in a seclusion where he would never see a female face, nor hear even the name of love. For this purpose he built a beautiful palace on the brow of the hill above the Alhambra, in the midst of delightful gardens, but surrounded by lofty walls, being, in fact, the same

palace known at the present day by the name of the Generalife. In this palace the youthful prince was shut up, and intrusted to the guardianship and instruction of Eben Bonabben, one of the wisest and dryest of Arabian sages, who had passed the s greatest part of his life in Egypt, studying hieroglyphics, and making researches among the tombs and pyramids, and who saw more charms in an Egyptian mummy than in the most tempting of living beauties. The sage was ordered to instruct 10 the prince in all kinds of knowledge but one, he was to be kept utterly ignorant of love. "Use every precaution for the purpose you may think proper," said the king, "but remember, O Eben Bonabben, if my son learns aught of that forbidden 15 knowledge while under your care, your head shall answer for it." A withered smile came over the dry visage of the wise Bonabben at the menace. "Let your majesty's heart be as easy about your son, as mine is about my head: am I a man likely 20 to give lessons in the idle passion?"

Under the vigilant care of the philosopher, the prince grew up in the seclusion of the palace and its gardens. He had black slaves to attend upon him—hideous mutes who knew nothing of love, or if 25 they did, had not words to communicate it. His mental endowments were the peculiar care of Eben Bonabben, who sought to initiate him into the abstruse lore of Egypt; but in this the prince made

little progress, and it was soon evident that he had no turn for philosophy.

He was, however, amazingly ductile for a youthful prince, ready to follow any advice, and always guided by the last counsellor. He suppressed his yawns, and listened patiently to the long and learned discourses of Eben Bonabben, from which he imbibed a smattering of various kinds of knowledge, and thus happily attained his twentieth year, a miracle of princely wisdom — but totally ignorant of love.

About this time, however, a change came over the conduct of the prince. He completely abandoned his studies, and took to strolling about the gardens, and musing by the side of the fountains. He had been taught a little music among his various accomplishments; it now engrossed a great part of his time, and a turn for poetry became apparent. The sage Eben Bonabben took the alarm, and engleavored to work these idle humors out of him by a severe course of algebra; but the prince turned from it with distaste. "I cannot endure algebra," said he; "it is an abomination to me. I want something that speaks more to the heart."

The sage Eben Bonabben shook his dry head at the words. "Here is an end to philosophy," thought he. "The prince has discovered he has a heart!" He now kept anxious watch upon his pupil, and saw that the latent tenderness of his



THE GARDEN OF THE GENERALIFE

"The Prime to kin or line don't be raided and not ingly the side of the fountains."



nature was in activity, and only wanted an object. He wandered about the gardens of the Generalife in an intoxication of feelings of which he knew not the cause. Sometimes he would sit plunged in a delicious reverie; then he would seize his lute and s draw from it the most touching notes, and then throw it aside, and break forth into sighs and ejaculations.

By degrees this loving disposition began to extend to inanimate objects; he had his favorite flowers, 10 which he cherished with tender assiduity; then he became attached to various trees, and there was one in particular, of a graceful form and drooping foliage, on which he lavished his amorous devotion, carving his name on its bark, hanging garlands on 15 its branches, and singing couplets in its praise, to the accompaniment of his lute.

Even Bonabben was alarmed at this excited state of his pupil. He saw him on the very brink of forbidden knowledge — the least hint might reveal to 20 him the fatal secret. Trembling for the safety of the prince and the security of his own head, he hastened to draw him from the seductions of the garden, and shut him up in the highest tower of the Generalife. It contained beautiful apartments, 25 and commanded an almost boundless prospect, but was elevated far above that atmosphere of sweets and those witching bowers so dangerous to the feelings of the too susceptible Ahmed.

What was to be done, however, to reconcile him to this restraint and to beguile the tedious hours? He had exhausted almost all kinds of agreeable knowledge; and algebra was not to be mentioned. Fortunately Eben Bonabben had been instructed, when in Egypt, in the language of birds by a Jewish Rabbin, who had received it in lineal transmission from Solomon the Wise, who had been taught it by the Queen of Sheba. At the very mention of such a study, the eyes of the prince sparkled with animation, and he applied himself to it with such avidity, that he soon became as great an adept as his master.

The tower of the Generalife was no longer a 15 solitude; he had companions at hand with whom he could converse. The first acquaintance he formed was with a hawk, who built his nest in a crevice of the lofty battlements, whence he soared far and wide in quest of prey. The prince, how-20 ever, found little to like or esteem in him. He was a mere pirate of the air, swaggering and boastful, whose talk was all about rapine and carnage, and desperate exploits.

His next acquaintance was an owl, a mighty wiseslooking bird, with a huge head and staring eyes, who sat blinking and goggling all day in a hole in the wall, but roamed forth at night. He had great pretensions to wisdom, talked something of astrology and the moon, and hinted at the dark sciences;

he was grievously given to metaphysics, and the prince found his prosings even more ponderous than those of the sage Eben Bonabben.

Then there was a bat, that hung all day by his heels in the dark corner of a vault, but sallied out s in slipshod style at twilight. He, however, had but twilight ideas on all subjects, derided things of which he had taken but an imperfect view, and seemed to take delight in nothing.

Besides these there was a swallow, with whom to the prince was at first much taken. He was a smart talker, but restless, bustling, and forever on the wing; seldom remaining long enough for any continued conversation. He turned out in the end to be a mere smatterer, who did but skim over the 15 surface of things, pretending to know everything, but knowing nothing thoroughly.

These were the only feathered associates with whom the prince had any opportunity of exercising his newly acquired language; the tower was too 20 high for any other birds to frequent it. He soon grew weary of his new acquaintances, whose conversation spoke so little to the head and nothing to the heart, and gradually relapsed into his loneliness. A winter passed away, spring opened with all its 25 bloom and verdure and breathing sweetness, and the happy time arrived for birds to pair and build their nests. Suddenly, as it were, a universal burst of song and melody broke forth from the groves and

gardens of the Generalife, and reached the prince in the solitude of his tower. From every side he heard the same universal theme — love — love — love — chanted forth, and responded to in every variety of note and tone. The prince listened in silence and perplexity. "What can be this love," thought he, "of which the world seems so full, and of which I know nothing?" He applied for information to his friend the hawk. The ruffian bird answered in a tone of scorn: "You must apply," said he, "to the vulgar peaceable birds of earth, who are made for the prey of us princes of the air. My trade is war, and fighting my delight. I am a warrior, and know nothing of this thing called love."

The prince turned from him with disgust, and sought the owl in his retreat. "This is a bird," said he, "of peaceful habits, and may be able to solve my question." So he asked the owl to tell him what was this love about which all the birds 20 in the groves below were singing.

Upon this the owl put on a look of offended dignity. "My nights," said he, "are taken up in study and research, and my days in ruminating in my cell upon all that I have learnt. As to these 25 singing birds of whom you talk, I never listen to them — I despise them and their themes. Allah be praised, I cannot sing; I am a philosopher, and know nothing of this thing called love."

The prince now repaired to the vault, where his

friend the bat was hanging by the heels, and propounded the same question. The bat wrinkled up his nose into a most snappish expression. "Why do you disturb me in my morning's nap with such an idle question?" said he, peevishly. "I only fly s by twilight, when all birds are asleep, and never trouble myself with their concerns. I am neither bird nor beast, and I thank heaven for it. I have found out the villainy of the whole of them, and hate them one and all. In a word, I am a misanthrope to — and know nothing of this thing called love."

As a last resort, the prince now sought the swallow, and stopped him just as he was circling about the summit of the tower. The swallow, as usual, was in a prodigious hurry, and had scarce time to 15 make a reply. "Upon my word," said he, "I have so much public business to attend to, and so many pursuits to follow, that I have had no time to think on the subject. I have every day a thousand visits to pay; a thousand affairs of importance to examine into, that leave me not a moment of leisure for these little sing-song matters. In a word, I am a citizen of the world — I know nothing of this thing called love." So saying, the swallow dived into the valley, and was out of sight in a moment.

The prince remained disappointed and perplexed, but with his curiosity still more piqued by the difficulty of gratifying it. While in this mood, his ancient guardian entered the tower. The prince

advanced eagerly to meet him. "O Eben Bonabben," cried he, "thou hast revealed to me much of the wisdom of the earth; but there is one thing of which I remain in utter ignorance, and would fain 5 be informed."

"My prince has but to make the inquiry, and everything within the limited range of his servant's intellect is at his command."

"Tell me, then, O most profound of sages, what to is the nature of this thing called love?"

Eben Bonabben was struck as with a thunderbolt. He trembled and turned pale, and felt as if his head sat but loosely on his shoulders.

"What could suggest such a question to my sprince, — where could he have learnt so idle a word?"

The prince led him to the window of the tower. "Listen, Eben Bonabben," said he. The sage listened. The nightingale sat in a thicket below 20 the tower, singing to his paramour, the rose; from every blossomed spray and tufted grove rose a strain of melody; and love — love — was still the unvarying strain.

"Allah Akbar! God is great!" exclaimed the 25 wise Bonabben. "Who shall pretend to keep this secret from the heart of man, when even the birds of the air conspire to betray it?"

Then turning to Ahmed—"O my prince," cried he, "shut thine ears to these seductive strains.

Close thy mind against this dangerous knowledge. Know that this love is the cause of half the ills of wretched mortality. It is this which produces bitterness and strife between brethren and friends; which causes treacherous murder and desolating 5 war. Care and sorrow, weary days and sleepless nights, are its attendants. It withers the bloom and blights the joy of youth, and brings on the ills and griefs of premature old age. Allah preserve thee, my prince, in total ignorance of this 10 thing called love!"

The sage Eben Bonabben hastily retired, leaving the prince plunged in still deeper perplexity. It was in vain he attempted to dismiss the subject from his mind; it still continued uppermost in his 15 thoughts, and teased and exhausted him with vain conjectures. Surely, said he to himself, as he listened to the tuneful strains of the birds, there is no sorrow in those notes; everything seems tenderness and joy. If love be a cause of such wretchedness and strife, why are not these birds drooping in solitude, or tearing each other in pieces, instead of fluttering cheerfully about the groves, or sporting with each other among the flowers?

He lay one morning on his couch, meditating on 25 this inexplicable matter. The window of his chamber was open to admit the soft morning breeze, which came laden with the perfume of orange-blossoms from the valley of the Darro. The voice

of the nightingale was faintly heard, still chanting the wonted theme. As the prince was listening and sighing, there was a sudden rushing noise in the air; a beautiful dove, pursued by a hawk, darted 5 in at the window, and fell panting on the floor, while the pursuer, balked of his prey, soared off to the mountains.

The prince took up the gasping bird, smoothed its feathers, and nestled it in his bosom. When he had soothed it by his caresses, he put it in a golden cage, and offered it, with his own hands, the whitest and finest of wheat and the purest of water. The bird, however, refused food, and sat drooping and pining and uttering piteous moans.

"What aileth thee?" said Ahmed. "Hast thou not everything thy heart can wish?"

"Alas, no!" replied the dove; "am I not separated from the partner of my heart, and that too in the happy springtime, the very season of love!"

20 "Of love!" echoed Ahmed. "I pray thee, my pretty bird, canst thou then tell me what is love?"

"Too well can I, my prince. It is the torment of one, the felicity of two, the strife and enmity of 25 three. It is a charm which draws two beings together, and unites them by delicious sympathies, making it happiness to be with each other, but misery to be apart. Is there no being to whom you are drawn by these ties of tender affection?"

"I like my old teacher, Eben Bonabben, better than any other being; but he is often tedious, and I occasionally feel myself happier without his society."

"That is not the sympathy I mean. I speak 5 of love, the great mystery and principle of life: the intoxicating revel of youth; the sober delight of age. Look forth, my prince, and behold how at this blest season all nature is full of love. Every created being has its mate; the most insignificant bird 10 sings to its paramour; the very beetle wooes its lady-beetle in the dust, and yon butterflies which you see fluttering high above the tower and toying in the air, are happy in each other's loves. Alas, my prince! hast thou spent so many of the precious 15 days of youth without knowing anything of love? Is there no gentle being of another sex — no beautiful princess nor lovely damsel who has ensnared your heart, and filled your bosom with a soft tumult of pleasing pains and tender wishes?"

"I begin to understand," said the prince, sighing; 
"such a tumult I have more than once experienced, 
without knowing the cause; and where should I 
seek for an object such as you describe in this dismal 
solitude?"

A little further conversation ensued, and the first amatory lesson of the prince was complete.

"Alas!" said he, "if love be indeed such a delight, and its interruption such a misery, Allah forbid that

I should mar the joy of any of its votaries." He opened the cage, took out the dove, and having fondly kissed it, carried it to the window. "Go, happy bird," said he, "rejoice with the partner of thy heart in the days of youth and springtime. Why should I make thee a fellow-prisoner in this dreary tower, where love can never enter?"

The dove flapped its wings in rapture, gave one vault into the air, and then swooped downward on whistling wings to the blooming bowers of the Darro.

The prince followed him with his eyes, and then gave way to bitter repining. The singing of the birds, which once delighted him, now added to his bitterness. Love! love! Alas, poor youth! he now understood the strain.

His eyes flashed fire when next he beheld the sage Bonabben "Why hast thou kept me in this abject ignorance?" cried he. "Why has the great mystery and principle of life been withheld from me, in which I find the meanest insect is so learned? Behold, all nature is in a revel of delight. Every created being rejoices with its mate. This — this is the love about which I have sought instruction.

Why am I alone debarred its enjoyment? Why has so much of my youth been wasted without a knowledge of its raptures?"

The sage Bonabben saw that all further reserve was useless; for the prince had acquired the danger-

ous and forbidden knowledge. He revealed to him, therefore, the predictions of the astrologers and the precautions that had been taken in his education to avert the threatened evils. "And now, my prince," added he, "my life is in your hands. Let the king, your father, discover that you have learned the passion of love while under my guardianship, and my head must answer for it."

The prince was as reasonable as most young men of his age, and easily listened to the remonstrances 10 of his tutor, since nothing pleaded against them. Besides, he really was attached to Eben Bonabben, and being as yet but theoretically acquainted with the passion of love, he consented to confine the knowledge of it to his own bosom, rather than en-15 danger the head of the philosopher.

His discretion was doomed, however, to be put to still further proofs. A few mornings afterward, as he was ruminating on the battlements of the tower, the dove which had been released by him 20 came hovering in the air, and alighted fearlessly upon his shoulder.

The prince fondled it to his heart. "Happy bird," said he, "who can fly, as it were, with the wings of the morning to the uttermost parts of the 25 earth. Where hast thou been since we parted?"

"In a far country, my prince, whence I bring you tidings in reward for my liberty. In the wild compass of my flight, which extends over plain and

mountain, as I was soaring in the air, I beheld below me a delightful garden with all kinds of fruits and flowers. It was in a green meadow, on the banks of a wandering stream, and in the centre of the sgarden was a stately palace. I alighted in one of the bowers to repose after my weary flight. On the green bank below me was a youthful princess, in the very sweetness and bloom of her years. was surrounded by female attendants, young like 10 herself, who decked her with garlands and coronets of flowers; but no flower of field or garden could compare with her for loveliness. Here, however, she bloomed in secret, for the garden was surrounded by high walls, and no mortal man was peris mitted to enter. When I beheld this beauteous maid, thus young and innocent and unspotted by the world, I thought, here is the being formed by heaven to inspire my prince with love."

The description was a spark of fire to the com
bustible heart of Ahmed; all the latent amorousness of his temperament had at once found an
object, and he conceived an immeasurable passion
for the princess. He wrote a letter, couched in the
most impassioned language, breathing his fervent

but devotion, but bewailing the unhappy thraldom of
his person, which prevented him from seeking her
out and throwing himself at her feet. He added
couplets of the most tender and moving eloquence,
for he was a poet by nature, and inspired by love.

He addressed his letter—"To the Unknown Beauty, from the captive Prince Ahmed"; then perfuming it with musk and roses, he gave it to the dove.

"Away, trustiest of messengers!" said he. "Fly 5 over mountain, and valley, and river, and plain; rest not in bower, nor set foot on earth, until thou hast given this letter to the mistress of my heart."

The dove soared high in air, and taking his course darted away in one undeviating direction. The 10 prince followed him with his eye until he was a mere speck on a cloud, and gradually disappeared behind a mountain.

Day after day he watched for the return of the messenger of love, but he watched in vain. He 15 began to accuse him of forgetfulness, when towards sunset one evening the faithful bird fluttered into his apartment, and falling at his feet expired. The arrow of some wanton archer had pierced his breast, yet he had struggled with the lingerings of life to 20 execute his mission. As the prince bent with grief over this gentle martyr to fidelity, he beheld a chain of pearls round his neck, attached to which, beneath his wing, was a small enamelled picture. It represented a lovely princess in the very flower of 25 her years. It was doubtless the unknown beauty of the garden; but who and where was she? - how had she received his letter? and was this picture sent as a token of her approval of his passion?

Unfortunately the death of the faithful dove left everything in mystery and doubt.

The prince gazed on the picture till his eyes swam with tears. He pressed it to his lips and to his sheart; he sat for hours contemplating it almost in an agony of tenderness. "Beautiful image!" said he, "alas, thou art but an image! Yet thy dewy eyes beam tenderly upon me; those rosy lips look as though they would speak encouragement: vain fancies! Have they not looked the same on some more happy rival? But where in this wide world shall I hope to find the original? Who knows what mountains, what realms may separate us; what adverse chances may intervene? Person haps now, even now, lovers may be crowding around her, while I sit here a prisoner in a tower, wasting my time in adoration of a painted shadow."

The resolution of Prince Ahmed was taken. "I will fly from this palace," said he, "which has become an odious prison; and, a pilgrim of love, will seek this unknown princess throughout the world." To escape from the tower in the day, when every one was awake, might be a difficult matter; but at night the palace was slightly guarded; for no one apprehended any attempt of the kind from the prince, who had always been so passive in his captivity. How was he to guide himself, however, in his darkling flight, being ignorant of the country? He bethought him of the owl, who was accustomed

to roam at night, and must know every by-lane and secret pass. Seeking him in his hermitage, he questioned him touching his knowledge of the land. Upon this the owl put on a mighty self-important look. "You must know, O prince," said he, "that 5 we owls are of a very ancient and extensive family, though rather fallen to decay, and possess ruinous castles and palaces in all parts of Spain. There is scarcely a tower of the mountains, or a fortress of the plains, or an old citadel of a city, but has some to brother, or uncle, or cousin quartered in it; and in going the rounds to visit this my numerous kindred, I have pried into every nook and corner, and made myself acquainted with every secret of the land."

The prince was overjoyed to find the owl so deeply versed in topography, and now informed him, in confidence, of his tender passion and his intended elopement, urging him to be his companion and counsellor.

"Go to!" said the owl, with a look of displeasure; "am I a bird to engage in a love-affair? — I, whose whole time is devoted to meditation and the moon?"

"Be not offended, most solemn owl," replied the 25 prince; "abstract thyself for a time from meditation and the moon, and aid me in my flight, and thou shalt have whatever heart can wish."

"I have that already," said the owl; "a few mice

are sufficient for my frugal table, and this hole in the wall is spacious enough for my studies; and what more does a philosopher like myself desire?"

"Bethink thee, most wise owl, that while moping in thy cell and gazing at the moon, all thy talents are lost to the world. I shall one day be a sovereign prince, and may advance thee to some post of honor and dignity."

The owl, though a philosopher and above the roordinary wants of life, was not above ambition, so he was finally prevailed on to elope with the prince, and be his guide and mentor in his pilgrimage.

The plans of a lover are promptly executed. The prince collected all his jewels, and concealed them 15 about his person as travelling funds. That very night he lowered himself by his scarf from a balcony of the tower, clambered over the outer walls of the Generalife, and, guided by the owl, made good his escape before morning to the mountains.

He now held a council with his mentor as to his future course.

"Might I advise," said the owl, "I would recommend you to repair to Seville. You must know that many years since I was on a visit to an uncle, an owl of great dignity and power, who lived in a ruined wing of the Alcazar of that place. In my hoverings at night over the city I frequently remarked a light burning in a lonely tower. At length I alighted on the battlements, and found it to pro-

ceed from the lamp of an Arabian magician: he was surrounded by his magic books, and on his shoulder was perched his familiar, an ancient raven who had come with him from Egypt. I am acquainted with that raven, and owe to him a great part of the sknowledge I possess. The magician is since dead, but the raven still inhabits the tower, for these birds are of wonderful long life. I would advise you, O prince, to seek that raven, for he is a sooth-sayer and a conjurer, and deals in the black art, for to which all ravens, and especially those of Egypt, are renowned."

The prince was struck with the wisdom of this advice, and accordingly bent his course towards Seville. He travelled only in the night to accom- 15 modate his companion, and lay by during the day in some dark cavern or mouldering watch-tower, for the owl knew every hiding-hole of the kind, and had a most antiquarian taste for ruins.

At length one morning at breakfast they reached 20 the city of Seville, where the owl, who hated the glare and bustle of crowded streets, halted without the gate, and took up his quarters in a hollow tree.

The prince entered the gate, and readily found the magic tower, which rose above the houses of the 25 city, as a palm-tree rises above the shrubs of the desert; it was in fact the same tower standing at the present day, and known as the Giralda, the famous Moorish tower of Seville.

The prince ascended by a great winding staircase to the summit of the tower, where he found the cabalistic raven — an old, mysterious, gray-headed bird, ragged in feather, with a film over one eyes that gave him the glare of a spectre. He was perched on one leg, with his head turned on one side, poring with his remaining eye on a diagram described on the pavement.

The prince approached him with the awe and reverence naturally inspired by his venerable appearance and supernatural wisdom. "Pardon me, most ancient and darkly wise raven," exclaimed he, "if for a moment I interrupt those studies which are the wonder of the world. You behold before 15 you a votary of love, who would fain seek your counsel how to obtain the object of his passion."

"In other words," said the raven, with a significant look, "you seek to try my skill in palmistry. Come, show me your hand, and let me decipher the mysterious lines of fortune."

"Excuse me," said the prince, "I come not to pry into the decrees of fate, which are hidden by Allah from the eyes of mortals; I am a pilgrim of love, and seek but to find a clue to the object of my pilgrimage."

"And can you be at any loss for an object in amorous Andalusia?" said the old raven, leering upon him with his single eye; "above all, can you

be at a loss in wanton Seville, where black-eyed damsels dance the *zambra* under every orange grove?"

The prince blushed, and was somewhat shocked at hearing an old bird with one foot in the grave 5 talk thus loosely. "Believe me," said he, gravely, "I am on none such light and vagrant errand as thou dost insinuate. The black-eyed damsels of Andalusia who dance among the orange groves of the Guadalquivir are as naught to me. I seek one 10 unknown but immaculate beauty, the original of this picture; and I beseech thee, most potent raven, if it be within the scope of thy knowledge or the reach of thy art, inform me where she may be found?"

The gray-headed raven was rebuked by the

gravity of the prince.

"What know I," replied he, dryly, "of youth and beauty? My visits are to the old and withered, not to the fresh and fair; the harbinger of fate 20 am I, who croak bodings of death from the chimneytop, and flap my wings at the sick man's window. You must seek elsewhere for tidings of your unknown beauty."

"And where can I seek if not among the sons of 25 wisdom, versed in the book of destiny? Know that I am a royal prince, fated by the stars, and sent on a mysterious enterprise on which may hang the destiny of empires."

When the raven heard that it was a matter of vast moment, in which the stars took interest, he changed his tone and manner, and listened with profound attention to the story of the prince. 5 When it was concluded, he replied: "Touching this princess, I can give thee no information of myself, for my flight is not among gardens, or arounds ladies' bowers; but hie thee to Cordova, seek the palm-tree of the great Abderahman, which to stands in the court of the principal mosque; at the foot of it thou wilt find a great traveller who has visited all countries and courts, and been a favorite with queens and princesses. He will give thee tidings of the object of thy search."

"Many thanks for this precious information," said the prince. "Farewell, most venerable coniurer."

"Farewell, pilgrim of love," said the raven, dryly, and again fell to pondering on the diagram.

The prince sallied forth from Seville, sought his fellow-traveller the owl, who was still dozing in the hollow tree, and set off for Cordova.

He approached it along hanging gardens and orange and citron groves, overlooking the fair 25 valley of the Guadalquivir. When arrived at its gates the owl flew up to a dark hole in the wall, and the prince proceeded in quest of the palm-tree planted in days of yore by the great Abderahman. It stood in the midst of the great court of the

mosque, towering from amidst orange and cypress trees. Dervises and faquirs were seated in groups under the cloisters of the court, and many of the faithful were performing their ablutions at the fountains before entering the mosque.

At the foot of the palm-tree was a crowd listening to the words of one who appeared to be talking with great volubility. "This," said the prince to himself, "must be the great traveller who is to give me tidings of the unknown princess." He mingled in to the crowd, but was astonished to perceive that they were all listening to a parrot, who, with his bright-green coat, pragmatical eye, and consequential top-knot, had the air of a bird on excellent terms with himself.

"How is this," said the prince to one of the bystanders, "that so many grave persons can be delighted with the garrulity of a chattering bird?"

"You know not whom you speak of," said the 20 other; "this parrot is a descendant of the famous parrot of Persia, renowned for his story-telling talent. He has all the learning of the East at the tip of his tongue, and can quote poetry as fast as he can talk. He has visited various foreign courts, 25 where he has been considered an oracle of erudition. He has been a universal favorite also with the fair sex, who have a vast admiration for erudite parrots that can quote poetry."

"Enough," said the prince, "I will have some private talk with this distinguished traveller."

He sought a private interview, and expounded the nature of his errand. He had scarcely mentioned it 5 when the parrot burst into a fit of dry rickety laughter, that absolutely brought tears into his eyes. "Excuse my merriment," said he, "but the mere mention of love always sets me laughing."

The prince was shocked at this ill-timed mirth. "Is not love," said he, "the great mystery of nature, the secret principle of life, the universal bond of sympathy?"

"A fig's end!" cried the parrot, interrupting 15 him; "prithee where hast thou learned this sentimental jargon? Trust me, love is quite out of vogue; one never hears of it in the company of wits and people of refinement."

The prince sighed as he recalled the different <sup>20</sup> language of his friend the dove. But this parrot, thought he, has lived about the court, he affects the wit and the fine gentleman, he knows nothing of the thing called love. Unwilling to provoke any more ridicule of the sentiment which filled his <sup>25</sup> heart, he now directed his inquiries to the immediate purport of his visit.

"Tell me," said he, "most accomplished parrot, thou who hast everywhere been admitted to the most secret bowers of beauty, hast thou in the

course of thy travels met with the original of this portrait?"

The parrot took the picture in his claw, turned his head from side to side, and examined it curiously with either eye. "Upon my honor," said he, "a 5 very pretty face, very pretty; but then one sees so many pretty women in one's travels that one can hardly — but hold — bless me! now I look at it again — sure enough, this is the Princess Aldegonda: how could I forget one that is so prodigious 10 a favorite with me!"

"The Princess Aldegonda!" echoed the prince; and where is she to be found?"

"Softly, softly," said the parrot, "easier to be found than gained. She is the only daughter of 15 the Christian king who reigns at Toledo, and is shut up from the world until her seventeenth birthday, on account of some prediction of those meddlesome fellows, the astrologers. You'll not get a sight of her; no mortal man can see her. I was admitted to 20 her presence to entertain her, and I assure you, on the word of a parrot who has seen the world, I have conversed with much sillier princesses in my time."

"A word in confidence, my dear parrot," said the prince. "I am heir to a kingdom, and shall one 25 day sit upon a throne. I see that you are a bird of parts, and understand the world. Help me to gain possession of this princess, and I will advance you to some distinguished place about court."

"With all my heart," said the parrot; "but let it be a sinecure if possible, for we wits have a great dislike to labor."

Arrangements were promptly made: the prince sallied forth from Cordova through the same gate by which he had entered; called the owl down from the hole in the wall, introduced him to his new travelling companion as a brother savant, and away they set off on their journey.

They travelled much more slowly than accorded with the impatience of the prince; but the parrot was accustomed to high life, and did not like to be disturbed early in the morning. The owl, on the other hand, was for sleeping at mid-day, and lost a 15 great deal of time by his long siestas. His antiquarian taste also was in the way; for he insisted on pausing and inspecting every ruin, and had long legendary tales to tell about every old tower and castle in the country. The prince had supposed 20 that he and the parrot, being both birds of learning, would delight in each other's society, but never had he been more mistaken. They were eternally bickering. The one was a wit, the other a philosopher. The parrot quoted poetry, was critical on 25 new readings and eloquent on small points of erudition; the owl treated all such knowledge as trifling, and relished nothing but metaphysics. Then the parrot would sing songs and repeat bons mots and crack jokes upon his solemn neighbor, and laugh

outrageously at his own wit; all which proceedings the owl considered as a grievous invasion of his dignity, and would scowl and sulk and swell, and be silent for a whole day together.

The prince heeded not the wranglings of his com- 5 panions, being wrapped up in the dreams of his own fancy and the contemplation of the portrait of the beautiful princess. In this way they journeyed through the stern passes of the Sierra Morena, across the sunburnt plains of La Mancha and Cas- 10 tile, and along the banks of the "Golden Tagus," which winds its wizard mazes over one half of Spain and Portugal. At length they came in sight of a strong city with walls and towers built on a rocky promontory, round the foot of which the 15 Tagus circled with brawling violence.

"Behold," exclaimed the owl, "the ancient and renowned city of Toledo; a city famous for its antiquities. Behold those venerable domes and towers, hoary with time and clothed with legendary 20 grandeur, in which so many of my ancestors have meditated."

"Pish!" cried the parrot, interrupting his solemn antiquarian rapture, "what have we to do with antiquities, and legends, and your ancestry? Be-25 hold what is more to the purpose — behold the abode of youth and beauty — behold at length, O prince, the abode of your long-sought princess."

The prince looked in the direction indicated by the parrot, and beheld, in a delightful green meadow on the banks of the Tagus, a stately palace rising from amidst the bowers of a delicious garden.

It was just such a place as had been described by the dove as the residence of the original of the picture. He gazed at it with a throbbing heart; "perhaps at this moment," thought he, "the beautiful princess is sporting beneath those shady terraces, or pacing with delicate steps those stately terraces, or reposing beneath those lofty roofs!" As he looked more narrowly, he perceived that the walls of the garden were of great height, so as to defy access, while numbers of armed guards patrolled around them.

The prince turned to the parrot. "O most accomplished of birds," said he, "thou hast the gift of human speech. Hie thee to yon garden; seek the idol of my soul, and tell her that Prince Ahmed, a pilgrim of love, and guided by the stars, has arrived in quest of her on the flowery banks of the Tagus."

The parrot, proud of his embassy, flew away to the garden, mounted above its lofty walls, and after soaring for a time over the lawns and groves. <sup>25</sup> alighted on the balcony of a pavilion that overhung the river. Here, looking in at the casement, he beheld the princess reclining on a couch, with her eyes fixed on a paper, while tears gently stole after each other down her pallid cheek.

Pluming his wings for a moment, adjusting his bright-green coat, and elevating his topknot, the parrot perched himself beside her with a gallant air; then assuming a tenderness of tone, "Dry thy tears, most beautiful of princesses," said he; "I come to 5 bring solace to thy heart."

The princess was startled on hearing a voice, but turning, and seeing nothing but a little green-coated bird bobbing and bowing before her, "Alas! what solace canst thou yield," said she, "seeing to thou art but a parrot?"

The parrot was nettled at the question. "I have consoled many beautiful ladies in my time," said he; "but let that pass. At present I come ambassador from a royal prince. Know that Ahmed, the 15 Prince of Granada, has arrived in quest of thee, and is encamped even now on the flowery banks of the Tagus."

The eyes of the beautiful princess sparkled at these words, even brighter than the diamonds in her 20 coronet. "O sweetest of parrots," cried she, "joyful indeed are thy tidings, for I was faint and weary, and sick almost unto death with doubt of the constancy of Ahmed. Hie thee back, and tell him that the words of his letter are engraven in my heart, and 25 his poetry has been the food of my soul. Tell him, however, that he must prepare to prove his love by force of arms; to-morrow is my seventeenth birthday, when the king, my father, holds a great

tournament; several princes are to enter the lists, and my hand is to be the prize of the victor."

The parrot again took wing, and rustling through the groves, flew back to where the prince awaited 5 his return. The rapture of Ahmed on finding the original of his adored portrait, and finding her kind and true, can only be conceived by those favored mortals who have had the good fortune to realize day-dreams and turn a shadow into substance; still there was one thing that alloyed his transport - this impending tournament. In fact, the banks of the Tagus were already glittering with arms, and resounding with trumpets of the various knights, who, with proud retinues, were prancing on towards 15 Toledo to attend the ceremonial. The same star that had controlled the destiny of the prince had governed that of the princess, and until her seventeenth birthday she had been shut up from the world, to guard her from the tender passion. The 20 fame of her charms, however, had been enhanced rather than obscured by this seclusion. Several powerful princes had contended for her hand; and her father, who was a king of wondrous shrewdness, to avoid making enemies by showing partiality, as had referred them to the arbitrament of arms. Among the rival candidates were several renowned for strength and prowess. What a predicament for the unfortunate Ahmed, unprovided as he was with weapons, and unskilled in the exercise of chivalry!

"Luckless prince that I am!" said he, "to have been brought up in seclusion under the eye of a philosopher! Of what avail are algebra and philosophy in affairs of love? Alas, Eben Bonabben! why hast thou neglected to instruct me in the smanagement of arms?" Upon this the owl broke silence, preluding his harangue with a pious ejaculation, for he was a devout Mussulman.

"Allah Akbar! God is great!" exclaimed he; "in his hands are all secret things—he alone to governs the destiny of princes! Know, O prince, that this land is full of mysteries, hidden from all but those who, like myself, can grope after knowledge in the dark. Know that in the neighboring mountains there is a cave, and in that cave there is an iron table, and on that table there lies a suit of magic armor, and beside that table there stands a spell-bound steed, which have been shut up there for many generations."

The prince stared with wonder, while the owl, 20 blinking his huge round eyes, and erecting his horns, proceeded.

"Many years since I accompanied my father to these parts on a tour of his estates, and we sojourned in that cave; and thus became I acquainted with 25 the mystery. It is a tradition in our family which I have heard from my grandfather, when I was yet but a very little owlet, that this armor belonged to a Moorish magician, who took refuge in this cavern

when Toledo was captured by the Christians, and died here, leaving his steed and weapons under a mystic spell, never to be used but by a Moslem, and by him only from sunrise to mid-day. In that 5 interval, whoever uses them will overthrow every opponent."

"Enough: let us seek this cave!" exclaimed Ahmed.

Guided by his legendary mentor, the prince to found the cavern, which was in one of the wildest recesses of those rocky cliffs which rise around Toledo; none but the mousing eye of an owl or an antiquary could have discovered the entrance to it. A sepulchral lamp of everlasting oil shed a solemn is light through the place. On an iron table in the centre of the cavern lay the magic armor, against it leaned the lance, and beside it stood an Arabian steed, caparisoned for the field, but motionless as a statue. The armor was bright and unsullied as it 20 had gleamed in days of old, the steed in as good condition as if just from the pasture, and when Ahmed laid his hand upon his neck, he pawed the ground and gave a loud neigh of joy that shook the walls of the cavern. Thus amply provided with 25" horse and rider and weapon to wear," the prince determined to defy the field in the impending tourney.

The eventful morning arrived. The lists for the combat were prepared in the vega, or plain, just

before the cliff-built walls of Toledo, where stages and galleries were erected for the spectators, covered with rich tapestry, and sheltered from the sun by silken awnings. All the beauties of the land were assembled in those galleries, while below 5 pranced plumed knights with their pages and esquires, among whom figured conspicuously the princes who were to contend in the tourney. All the beauties of the land, however, were eclipsed when the Princess Aldegonda appeared in the royal 10 pavilion, and for the first time broke forth upon the gaze of an admiring world. A murmur of wonder ran through the crowd at her transcendent loveliness; and the princes who were candidates for her hand, merely on the faith of her reported charms, 15 now felt tenfold ardor for the conflict.

The princess, however, had a troubled look. The color came and went from her cheek, and her eye wandered with a restless and unsatisfied expression over the plumed throng of knights. The trumpets 20 were about sounding for the encounter, when the herald announced the arrival of a strange knight, and Ahmed rode into the field. A steel helmet studded with gems rose above his turban, his cuirass was embossed with gold, his cimeter and dagger 25 were of the workmanship of Fez, and flamed with precious stones. A round shield was at his shoulder, and in his hand he bore the lance of charmed virtue. The caparison of his Arabian steed was

richly embroidered and swept the ground, and the proud animal pranced and snuffed the air, and neighed with joy at once more beholding the array of arms. The lofty and graceful demeanor of the sprince struck every eye, and when his appellation was announced, "The Pilgrim of Love," a universal flutter and agitation prevailed among the fair dames in the galleries.

When Ahmed presented himself at the lists, to however, they were closed against him; none but princes, he was told, were admitted to the contest. He declared his name and rank. Still worse!

- he was a Moslem, and could not engage in a tourney where the hand of a Christian princess was 15 the prize.

The rival princes surrounded him with haughty and menacing aspects, and one of insolent demeanor and herculean frame sneered at his light and youthful form, and scoffed at his amorous appellation.

The ire of the prince was roused. He defied his rival to the encounter. They took distance, wheeled, and charged; and at the first touch of the magic lance, the brawny scoffer was tilted from his saddle. Here the prince would have paused, but, alas! he had to deal with a demoniac horse and armor; once in action, nothing could control them. The Arabian steed charged into the thickest of the throng; the lance overturned everything that presented; the gentle prince was carried pell-

mell about the field, strewing it with high and low, gentle and simple, and grieving at his own involuntary exploits. The king stormed and raged at this outrage on his subjects and his guests. He ordered out all his guards — they were unhorsed as fast as 5 they came up. The king threw off his robes, grasped buckler and lance, and rode forth to awe the stranger with the presence of majesty itself. Alas! majesty fared no better than the vulgar; the steel and lance were no respecters of persons; to 10 the dismay of Ahmed, he was borne full tilt against the king, and in a moment the royal heels were in the air, and the crown was rolling in the dust.

At this moment the sun reached the meridian: the magic spell resumed its power; the Arabian 15 steed scoured across the plain, leaped the barrier, plunged into the Tagus, swam its raging current, bore the prince breathless and amazed to the cavern, and resumed his station, like a statue, beside the iron table. The prince dismounted 20 right gladly, and replaced the armor, to abide the further decrees of fate. Then seating himself in the cavern, he ruminated on the desperate state to which this demoniac steed and armor had reduced him. Never should he dare to show his face at 25 Toledo after inflicting such disgrace upon its chivalry, and such an outrage on its king. What, too, would the princess think of so rude and riotous an achievement? Full of anxiety, he sent forth his

winged messengers to gather tidings. The parrot resorted to all the public places and crowded resorts of the city, and soon returned with a world of gossip. All Toledo was in consternation. The princess had been borne off senseless to the palace; the tournament had ended in confusion; every one was talking of the sudden apparition, prodigious exploits, and strange disappearance of the Moslem knight. Some pronounced him a Moorish magician, others to thought him a demon who had assumed a human shape, while others related traditions of enchanted warriors hidden in the caves of the mountains, and thought it might be one of these, who had made a sudden irruption from his den. All agreed that 15 no mere ordinary mortal could have wrought such wonders, or unhorsed such accomplished and stalwart Christian warriors.

The owl flew forth at night and hovered about the dusky city, perching on the roofs and chimneys. 20 He then wheeled his flight up to the royal palace, which stood on a rocky summit of Toledo, and went prowling about its terraces and battlements, eavesdropping at every cranny, and glaring in with his big goggling eyes at every window where there was 25 a light, so as to throw two or three maids of honor into fits. It was not until the gray dawn began to peer above the mountains that he returned from his mousing expedition, and related to the prince what he had seen.

"As I was prying about one of the loftiest towers of the palace," said he, "I beheld through a casement a beautiful princess. She was reclining on a couch with attendants and physicians around her, but she would none of their ministry and relief. 5 When they retired, I beheld her draw forth a letter from her bosom, and read and kiss it, and give way to loud lamentations; at which, philosopher as I am, I could but be greatly moved."

The tender heart of Ahmed was distressed at 10 these tidings. "Too true were thy words, O sage Eben Bonabben," cried he; "care and sorrow and sleepless nights are the lot of lovers. Allah preserve the princess from the blighting influence of this thing called love!"

Further intelligence from Toledo corroborated the report of the owl. The city was a prey to uneasiness and alarm. The princess was conveyed to the highest tower of the palace, every avenue to which was strongly guarded. In the meantime a 20 devouring melancholy had seized upon her, of which no one could divine the cause — she refused food and turned a deaf ear to every consolation. The most skilful physicians had essayed their art in vain; it was thought some magic spell had been practised 25 upon her, and the king made proclamation, declaring that whoever should effect her cure should receive the richest jewel in the royal treasury.

When the owl, who was dozing in a corner, heard

of this proclamation, he rolled his large eyes and looked more mysterious than ever.

"Allah Akbar!" exclaimed he, "happy the man that shall effect that cure, should he but know what 5 to choose from the royal treasury."

"What mean you, most reverend owl?" said Ahmed.

"Hearken, O prince, to what I shall relate. We owls, you must know, are a learned body, and much 10 given to dark and dusty research. During my late prowling at night about the domes and turrets of Toledo, I discovered a college of antiquarian owls, who hold their meetings in a great vaulted tower where the royal treasury is deposited. Here they 15 were discussing the forms and inscriptions and designs of ancient gems and jewels, and of golden and silver vessels, heaped up in the treasury, the fashion of every country and age; but mostly they were interested about certain relics and talismans 20 that have remained in the treasury since the time of Roderick the Goth. Among these was a box of sandalwood secured by bands of steel of Oriental workmanship, and inscribed with mystic characters known only to the learned few. This box and its 25 inscription had occupied the college for several sessions, and had caused much long and grave dispute. At the time of my visit a very ancient owl. who had recently arrived from Egypt, was seated on the lid of the box, lecturing upon the inscription,

and he proved from it that the coffer contained the silken carpet of the throne of Solomon the Wise; which doubtless had been brought to Toledo by the Jews who took refuge there after the downfall of Jerusalem."

When the owl had concluded his antiquarian harangue, the prince remained for a time absorbed in thought. "I have heard," said he, "from the sage Eben Bonabben, of the wonderful properties of that talisman, which disappeared at the fall of 10 Jerusalem, and was supposed to be lost to mankind. Doubtless it remains a sealed mystery to the Christians of Toledo. If I can get possession of that carpet, my fortune is secure."

The next day the prince laid aside his rich attire, 15 and arrayed himself in the simple garb of an Arab of the desert. He dyed his complexion to a tawny hue, and no one could have recognized in him the splendid warrior who had caused such admiration and dismay at the tournament. With staff in 20 hand, and scrip by his side, and a small pastoral reed, he repaired to Toledo, and presenting himself at the gate of the royal palace, announced himself as a candidate for the reward offered for the cure of the princess. The guards would have driven 25 him away with blows. "What can a vagrant Arab like thyself pretend to do," said they, "in a case where the most learned of the land have failed?" The king, however, overheard the tumult, and

ordered the Arab to be brought into his presence.

"Most potent king," said Ahmed, "you behold before you a Bedouin Arab, the greater part of whose life has been passed in the solitudes of the desert. These solitudes, it is well known, are the haunts of demons and evil spirits, who beset us poor shepherds in our lonely watchings, enter into and possess our flocks and herds, and sometimes render even the patient camel furious; against these, our counter charm is music; and we have legendary airs handed down from generation to generation, that we chant and pipe, to cast forth these evil spirits. I am of a gifted line, and possess this power in its fullest force. If it be any evil influence of the kind that holds a spell over thy daughter, I pledge my head to free her from its sway."

The king, who was a man of understanding, and knew the wonderful secrets possessed by the Arabs, was inspired with hope by the confident language of the prince. He conducted him immediately to the lofty tower, secured by several doors, in the summit of which was the chamber of the princess. The windows opened upon a terrace with balustrades, commanding a view over Toledo and all the surrounding country. The windows were darkened, for the princess lay within, a prey to a devouring grief that refused all alleviation.

The prince seated himself on the terrace, and

performed several wild Arabian airs on his pastoral pipe, which he had learnt from his attendants in the Generalife at Granada. The princess continued insensible, and the doctors who were present shook their heads and smiled with incredulity and con-5 tempt: at length the prince laid aside the reed, and, to a simple melody, chanted the amatory verses of the letter which had declared his passion.

The princess recognized the strain — a fluttering joy stole to her heart; she raised her head and 10 listened; tears rushed to her eyes and streamed down her cheeks; her bosom rose and fell with a tumult of emotions. She would have asked for the minstrel to be brought into her presence, but maiden coyness held her silent. The king 15 read her wishes, and at his command Ahmed was conducted into the chamber. The lovers were discreet: they but exchanged glances, yet those glances spoke volumes. Never was triumph of music more complete. The rose had returned 20 to the soft cheek of the princess, the freshness to her lip, and the dewy light to her languishing eyes.

All the physicians present stared at each other with astonishment. The king regarded the Arab 25 minstrel with admiration mixed with awe. "Wonderful youth!" exclaimed he, "thou shalt henceforth be the first physician of my court, and no other prescription will I take but thy melody. For

the present receive thy reward, the most precious jewel in my treasury."

"O king," replied Ahmed, "I care not for silver or gold or precious stones. One relic hast thou in the treasury, handed down from the Moslems who once owned Toledo — a box of sandalwood containing a silken carpet: give me that box, and I am content."

All present were surprised at the moderation of to the Arab, and still more when the box of sandalwood was brought and the carpet drawn forth. It was of fine green silk, covered with Hebrew and Chaldaic characters. The court physicians looked at each other, shrugged their shoulders, and smiled to the simplicity of this new practitioner, who could be content with so paltry a fee.

"This carpet," said the prince, "once covered the throne of Solomon the Wise; it is worthy of being placed beneath the feet of beauty."

20 So saying, he spread it on the terrace beneath an ottoman that had been brought forth for the princess; then seating himself at her feet —

"Who," said he, "shall counteract what is written in the book of fate? Behold the prediction of the 25 astrologers verified. Know, O king, that your daughter and I have long loved each other in secret. Behold in me the Pilgrim of Love!"

These words were scarcely from his lips when the carpet rose in the air, bearing off the prince and

the princess. The king and the physicians gazed after it with open mouths and straining eyes until it became a little speck on the white bosom of a cloud, and then disappeared in the blue vault of heaven.

The king in a rage summoned his treasurer. "How is this," said he, "that thou hast suffered an infidel to get possession of such a talisman?"

"Alas, sir, we knew not its nature, nor could we decipher the inscription of the box. If it be indeed to the carpet of the throne of the wise Solomon, it is possessed of magic power, and can transport its owner from place to place through the air."

The king assembled a mighty army, and set off for Granada in pursuit of the fugitives. His march 15 was long and toilsome. Encamping in the Vega, he sent a herald to demand restitution of his daughter. The king himself came forth with all his court to meet him. In the king he beheld the real minstrel, for Ahmed had succeeded to the throne on the death 20 of his father, and the beautiful Aldegonda was his sultana.

The Christian king was easily pacified when he found that his daughter was suffered to continue in her faith; not that he was particularly pious, 25 but religion is always a point of pride and etiquette with princes. Instead of bloody battles, there was a succession of feasts and rejoicings, after which the king returned well pleased to Toledo, and the youth-

ful couple continued to reign, as happily as wisely, in the Alhambra.

It is proper to add that the owl and the parrot had severally followed the prince by easy stages 5 to Granada; the former travelling by night, and stopping at the various hereditary possessions of his family; the latter figuring in gay circles of every town and city on his route.

Ahmed gratefully requited the services which to they had rendered on his pilgrimage. He appointed the owl his prime-minister, the parrot his master of ceremonies. It is needless to say that never was a realm more sagely administered, nor a court conducted with more exact punctilio.

## LEGEND OF THE MOOR'S LEGACY

Just within the fortress of the Alhambra, in front of the royal palace, is a broad open esplanade, called the Place or Square of the Cisterns (La Plaza de los Algibes), so called from being undermined by reservoirs of water, hidden from sight, and which 5 have existed from the time of the Moors. At one corner of this esplanade is a Moorish well, cut through the living rock to a great depth, the water of which is cold as ice and clear as crystal. The wells made by the Moors are always in repute, for 10 it is well known what pains they took to penetrate to the purest and sweetest springs and fountains. The one of which we now speak is famous throughout Granada, insomuch that water-carriers, some bearing great water-jars on their shoulders, others 15 driving asses before them laden with earthen vessels, are ascending and descending the steep woody avenues of the Alhambra, from early dawn until a late hour of the night.

Fountains and wells, ever since the scriptural 20 days, have been noted gossiping-places in hot climates; and at the well in question there is a kind of perpetual club kept up during the livelong day, by the invalids, old women, and other curious do-

nothing folk of the fortress, who sit here on the stone benches, under an awning spread over the well to shelter the toll-gatherer from the sun, and dawdle over the gossip of the fortress, and question severy water-carrier that arrives about the news of the city, and make long comments on everything they hear and see. Not an hour of the day but loitering housewives and idle maid-servants may be seen, lingering, with pitcher on head or in hand, to hear the last of the endless tattle of these worthies.

Among the water-carriers who once resorted to this well, there was a sturdy, strong-backed, bandy-legged little fellow, named Pedro Gil, but called Peregil for shortness. Being a water-carrier, he was a Gallego, or native of Galicia, of course. Nature seems to have formed races of men, as she has of animals, for different kinds of drudgery. In France the shoeblacks are all Savoyards, the porters of hotels all Swiss, and in the days of hoops and hair powder in England, no man could give the regular swing to a sedan-chair but a bogtrotting Irishman. So in Spain, the carriers of water and bearers of burdens are all sturdy little natives of Galicia. No man says, "Get me a porter," but, "Call a Gallego."

To return from this digression, Peregil the Gallego had begun business with merely a great earthen jar which he carried upon his shoulder; by degrees he rose in the world, and was enabled to purchase an assistant of a correspondent class of animals,

being a stout shaggy-haired donkey. On each side of this his long-eared aide-de-camp, in a kind of pannier, were slung his water-jars, covered with fig-leaves to protect them from the sun. There was not a more industrious water-carrier in all 5 Granada, nor one more merry withal. The streets rang with his cheerful voice as he trudged after his donkey, singing forth the usual summer note that resounds through the Spanish towns: "Quien quiere agua — agua mas fria que la nieve?" — 10 "Who wants water - water colder than snow? Who wants water from the well of the Alhambra. cold as ice and clear as crystal?" When he served a customer with a sparkling glass, it was always with a pleasant word that caused a smile; 15 and if, perchance, it was a comely dame or dimpling damsel, it was always with a sly leer and a compliment to her beauty that was irresistible. Thus Peregil the Gallego was noted throughout all Granada for being one of the civilest, pleasantest, 20 and happiest of mortals. Yet it is not he who sings the loudest and jokes most that has the lightest heart. Under all this air of merriment, honest Peregil had his cares and troubles. He had a large family of ragged children to support, who were 25 hungry and clamorous as a nest of young swallows, and beset him with their outcries for food whenever he came home of an evening. He had a helpmate, too, who was anything but a help to him. She had

been a village beauty before marriage, noted for her skill at dancing the bolero and rattling the castanets; and she still retained her early propensities, spending the hard earnings of honest Peregil in frippery, and laying the very donkey under requisition for junketing parties into the country on Sundays and saints' days, and those innumerable holidays, which are rather more numerous in Spain than the days of the week. With all this she was a little of a slattern, something more of a lie-abed, and, above all, a gossip of the first water; neglecting house, household, and everything else, to loiter slipshod in the houses of her gossip neighbors.

He, however, who tempers the wind to the shorn 15 lamb, accommodates the yoke of matrimony to the submissive neck. Peregil bore all the heavy dispensations of wife and children with as meek a spirit as his donkey bore the water-jars; and, however he might shake his ears in private, never ventured to question the household virtues of his slattern spouse.

He loved his children, too, even as an owl loves its owlets, seeing in them his own image multiplied and perpetuated; for they were a sturdy, long-25 backed, bandy-legged little brood. The great pleasure of honest Peregil was, whenever he could afford himself a scanty holiday, and had a handful of maravedis to spare, to take the whole litter forth with him, some in his arms, some tugging at his

skirts, and some trudging at his heels, and to treat them to a gambol among the orchards of the Vega, while his wife was dancing with her holiday friends in the Angosturas of the Darro.

It was a late hour one summer night, and most of 5 the water-carriers had desisted from their toils. The day had been uncommonly sultry; the night was one of those delicious moonlights which tempt the inhabitants of southern climes to indemnify themselves for the heat and inaction of the day, by linger- 10 ing in the open air, and enjoying its tempered sweetness until after midnight. Customers for water were therefore still abroad. Peregil, like a considerate, painstaking father, thought of his hungry children. "One more journey to the well," 15 said he to himself, "to earn a Sunday's puchero for the little ones." So saying, he trudged manfully up the steep avenue of the Alhambra, singing as he went, and now and then bestowing a hearty thwack with a cudgel on the flanks of his donkey, 20 either by way of cadence to the song, or refreshment to the animal; for dry blows serve in lieu of provender in Spain for all beasts of burden.

When arrived at the well, he found it deserted by every one except a solitary stranger in Moorish 25 garb, seated on a stone bench in the moonlight. Peregil paused at first and regarded him with surprise, not unmixed with awe, but the Moor feebly beckoned him to approach. "I am faint and ill,"

said he; "aid me to return to the city, and I will pay thee double what thou couldst gain by thy jars of water."

The honest heart of the little water-carrier was touched with compassion at the appeal of the stranger. "God forbid," said he, "that I should ask fee or reward for doing a common act of humanity." He accordingly helped the Moor on his donkey, and set off slowly for Granada, the poor Moslem being so weak that it was necessary to hold him on the animal to keep him from falling to the earth.

When they entered the city the water-carrier demanded whither he should conduct him. "Alas!" said the Moor, faintly, "I have neither home nor habitation; I am a stranger in the land. Suffer me to lay my head this night beneath thy roof, and thou shalt be amply repaid."

Honest Peregil thus saw himself unexpectedly saddled with an infidel guest, but he was too humane to refuse a night's shelter to a fellow-being in so forlorn a plight; so he conducted the Moor to his dwelling. The children, who had sallied forth open-mouthed as usual on hearing the tramp of the 25 donkey, ran back with affright when they beheld the turbaned stranger, and hid themselves behind their mother. The latter stepped forth intrepidly, like a ruffling hen before her brood when a vagrant dog approaches.

"What infidel companion," cried she, "is this you have brought home at this late hour to draw upon us the eyes of the inquisition?"

"Be quiet, wife," replied the Gallego; "here is a poor sick stranger, without friend or home; s wouldst thou turn him forth to perish in the streets?"

The wife would still have remonstrated, for although she lived in a hovel, she was a furious stickler for the credit of her house; the little water- 10 carrier, however, for once was stiffnecked, and refused to bend beneath the yoke. He assisted the poor Moslem to alight, and spread a mat and a sheep-skin for him, on the ground, in the coolest part of the house; being the only kind of bed that 15 his poverty afforded.

In a little while the Moor was seized with violent convulsions, which defied all the ministering skill of the simple water-carrier. The eye of the poor patient acknowledged his kindness. During 20 an interval of his fits he called him to his side, and addressing him in a low voice: "My end," said he, "I fear is at hand. If I die, I bequeath you this box as a reward for your charity"; so saying, he opened his albornoz, or cloak, and showed a small 25 box of sandal-wood, strapped round his body. "God grant, my friend," replied the worthy little Gallego, "that you may live many years to enjoy your treasure, whatever it may be." The Moor

shook his head; he laid his hand upon the box, and would have said something more concerning it, but his convulsions returned with increasing violence, and in a little while he expired.

5 The water-carrier's wife was now as one distracted. "This comes," said she, "of your foolish good-nature, always running into scrapes to oblige others. What will become of us when this corpse is found in our house? We shall be sent to prison as murderers; and if we escape with our lives, we shall be ruined by notaries and alguazils."

Poor Peregil was in equal tribulation, and almost repented himself of having done a good deed. At length a thought struck him. "It is not yet day," 15 said he; "I can convey the dead body out of the city, and bury it in the sands on the banks of the Xenil. No one saw the Moor enter our dwelling, and no one will know anything of his death."

So said, so done. The wife aided him; they rolled the body of the unfortunate Moslem in the mat on which he had expired, laid it across the ass, and Peregil set out with it for the banks of the river.

As ill-luck would have it, there lived opposite 25 to the water-carrier a barber named Pedrillo Pedrugo, one of the most prying, tattling, and mischiefmaking of his gossip tribe. He was a weasel-faced, spider-legged varlet, supple and insinuating; the famous barber of Seville could not surpass him for

his universal knowledge of the affairs of others, and he had no more power of retention than a sieve. It was said that he slept but with one eye at a time, and kept one ear uncovered, so that even in his sleep he might see and hear all that was going on. 5 Certain it is, he was a sort of scandalous chronicle for the quidnuncs of Granada, and had more customers than all the rest of his fraternity.

This meddlesome barber heard Peregil arrive at an unusual hour at night, and the exclamations of 10 his wife and children. His head was instantly popped out of a little window which served him as a look-out, and he saw his neighbor assist a man in Moorish garb into his dwelling. This was so strange an occurrence that Pedrillo Pedrugo slept 15 not a wink that night. Every five minutes he was at his loophole, watching the lights that gleamed through the chinks of his neighbor's door, and before daylight he beheld Peregil sally forth with his donkey unusually laden.

The inquisitive barber was in a fidget; he slipped on his clothes, and, stealing forth silently, followed the water-carrier at a distance, until he saw him dig a hole in the sandy bank of the Xenil, and bury something that had the appearance of a dead 25 body.

The barber hied him home, and fidgeted about his shop, setting every thing upside down, until sunrise. He then took a basin under his arm, and

sallied forth to the house of his daily customer the

The Alcalde had just risen. Pedrillo Pedrugo seated him in a chair, threw a napkin round his sneck, put a basin of hot water under his chin, and began to mollify his beard with his fingers.

"Strange doings!" said Pedrugo, who played barber and newsmonger at the same time,— "strange doings! Robbery, and murder, and to burial all in one night!"

"Hey! — how! — what is that you say," cried the Alcalde.

"I say," replied the barber, rubbing a piece of soap over the nose and mouth of the dignitary, for 15 a Spanish barber disdains to employ a brush, — "I say that Peregil the Gallego has robbed and murdered a Moorish Mussulman, and buried him, this blessed night. Maldita sea la noche; — Accursed be the night for the same!"

20 "But how do you know all this?" demanded the Alcalde.

"Be patient, Señor, and you shall hear all about it," replied Pedrillo, taking him by the nose and sliding a razor over his cheek. He then recounted 25 all that he had seen, going through both operations at the same time, shaving his beard, washing his chin, and wiping him dry with a dirty napkin, while he was robbing, murdering, and burying the Moslem.

Now it so happened that this Alcalde was one of the most overbearing, and at the same time most griping and corrupt curmudgeons in all Granada. It could not be denied, however, that he set a high value upon justice, for he sold it at its weight 5 in gold. He presumed the case in point to be one of murder and robbery; doubtless there must be a rich spoil; how was it to be secured into the legitimate hands of the law? for as to merely entrapping the delinquent — that would be feeding the 10 gallows; but entrapping the booty — that would be enriching the judge, and such, according to his creed, was the great end of justice. So thinking, he summoned to his presence his trustiest alguazil a gaunt, hungry-looking varlet, clad, according to 15 the custom of his order, in the ancient Spanish garb, a broad black beaver turned up at its sides; a quaint ruff; a small black cloak dangling from his shoulders; rusty black under-clothes that set off his spare wiry frame, while in his hand he bore a 20 slender white wand, the dreaded insignia of his office. Such was the legal bloodhound of the ancient Spanish breed, that he put upon the traces of the unlucky water-carrier, and such was his speed and certainty, that he was upon the haunches 25 of poor Peregil before he had returned to his dwelling, and brought both him and his donkey before the dispenser of justice.

The Alcalde bent upon him one of the most

terrific frowns. "Hark ye, culprit!" roared he, in a voice that made the knees of the little Gallego smite together, — "hark ye, culprit! there is no need of denying thy guilt, everything is known to mee. A gallows is the proper reward for the crime thou hast committed, but I am merciful, and readily listen to reason. The man that has been murdered in thy house was a Moor, an infidel, the enemy of our faith. It was doubtless in a fit of religious zeal that thou hast slain him. I will be indulgent, therefore; render up the property of which thou hast robbed him, and we will hush the matter up."

The poor water-carrier called upon all the saints to witness his innocence; alas! not one of them 15 appeared; and if they had the Alcalde would have disbelieved the whole calendar. The water-carrier related the whole story of the dying Moor with the straightforward simplicity of truth, but it was all in vain. "Wilt thou persist in saying," demanded 20 the judge, "that this Moslem had neither gold nor jewels, which were the object of thy cupidity?"

"As I hope to be saved, your worship," replied the water-carrier, "he had nothing but a small box of sandal-wood, which he bequeathed to me in 25 reward for my services."

"A box of sandal-wood! a box of sandal-wood!" exclaimed the Alcalde, his eyes sparkling at the idea of precious jewels. "And where is this box? where have you concealed it?"

"An' it please your grace," replied the watercarrier, "it is in one of the panniers of my mule, and heartily at the service of your worship."

He had hardly spoken the words, when the keen alguazil darted off, and reappeared in an instant 5 with the mysterious box of sandal-wood. The Alcalde opened it with an eager and trembling hand; all pressed forward to gaze upon the treasure it was expected to contain; when, to their disappointment, nothing appeared within, but a parch-10 ment scroll, covered with Arabic characters, and an end of a waxen taper.

When there is nothing to be gained by the conviction of a prisoner, justice, even in Spain, is apt to be impartial. The Alcalde, having recovered 15 from his disappointment, and found that there was really no booty in the case, now listened dispassionately to the explanation of the water-carrier, which was corroborated by the testimony of his wife. Being convinced, therefore, of his innocence, he 20 discharged him from arrest; nay, more, he permitted him to carry off the Moor's legacy, the box of sandal-wood and its contents, as the well-merited reward of his humanity; but he retained his donkey in payment of costs and charges.

Behold the unfortunate little Gallego reduced once more to the necessity of being his own watercarrier, and trudging up to the well of the Alhambra with a great earthen jar upon his shoulder.

As he toiled up the hill in the heat of a summer noon, his usual good-humor forsook him. "Dog of an Alcalde!" would he cry, "to rob a poor man of the means of his subsistence, of the best friend she had in the world!" And then at the remembrance of the beloved companion of his labors, all the kindness of his nature would break forth. "Ah, donkey of my heart!" would he exclaim, resting his burden on a stone, and wiping the sweat forom his brow, — "ah, donkey of my heart! I warrant me thou thinkest of thy old master! I warrant me thou missest the water-jars — poor beast!"

To add to his afflictions, his wife received him, on 15 his return home, with whimperings and repinings; she had clearly the vantage-ground of him, having warned him not to commit the egregious act of hospitality which had brought on him all these misfortunes; and, like a knowing woman, she took 20 every occasion to throw her superior sagacity in his teeth. If her children lacked food, or needed a new garment, she could answer with a sneer, "Go to your father — he is heir to King Chico of the Alhambra: ask him to help you out of the Moor's 25 strong box."

Was ever poor mortal so soundly punished for having done a good action? The unlucky Peregil was grieved in flesh and spirit, but still he bore meekly with the railings of his spouse. At length,

one evening, when, after a hot day's toil, she taunted him in the usual manner, he lost all patience. He did not venture to retort upon her, but his eye rested upon the box of sandal-wood, which lay on a shelf with lid half open, as if laughing in 5 mockery at his vexation. Seizing it up, he dashed it with indignation to the floor. "Unlucky was the day that I ever set eyes on thee," he cried, "or sheltered thy master beneath my roof!"

As the box struck the floor, the lid flew wide open, 10 and the parchment scroll rolled forth.

Peregil sat regarding the scroll for some time in moody silence. At length rallying his ideas, "Who knows," thought he, "but this writing may be of some importance, as the Moor seems to have 15 guarded it with such care?" Picking it up therefore, he put it in his bosom, and the next morning, as he was crying water through the streets, he stopped at the shop of a Moor, a native of Tangiers, who sold trinkets and perfumery in the 20 Zacatin, and asked him to explain the contents.

The Moor read the scroll attentively, then stroked his beard and smiled. "This manuscript," said he, "is a form of incantation for the recovery of hidden treasure that is under the power of en-25 chantment. It is said to have such virtue that the strongest bolts and bars, nay the adamantine rock itself, will yield before it!"

"Bah!" cried the little Gallego, "what is all

that to me? I am no enchanter, and know nothing of buried treasure." So saying, he shouldered his water-jar, left the scroll in the hands of the Moor, and trudged forward on his daily rounds.

That evening, however, as he rested himself about twilight at the well of the Alhambra, he found a number of gossips assembled at the place, and their conversation, as is not unusual at that shadowy hour, turned upon old tales and traditions of a supernatural nature. Being all poor as rats, they dwelt with peculiar fondness upon the popular theme of enchanted riches left by the Moors in various parts of the Alhambra. Above all, they concurred in the belief that there were great treas15 ures buried deep in the earth under the Tower of the Seven Floors.

These stories made an unusual impression on the mind of the honest Peregil, and they sank deeper and deeper into his thoughts as he returned alone down the darkling avenues. "If, after all, there should be treasure hid beneath that tower; and if the scroll I left with the Moor should enable me to get at it!" In the sudden ecstasy of the thought he had wellnigh let fall his water-jar.

That night he tumbled and tossed, and could scarcely get a wink of sleep for the thoughts that were bewildering his brain. Bright and early he repaired to the shop of the Moor, and told him all that was passing in his mind. "You can read



THE WALLS OF THE ALHAMBRA

The goods consisted in the below that there were great treasures burief deep to the earth under the Tower of the Seven Planes."



# Legend of the Moor's Legacy

Arabic," said he; "suppose we go together to the tower, and try the effect of the charm; if it fails, we are no worse off than before; but if it succeeds, we will share equally all the treasure we may discover."

"Hold," replied the Moslem; "this writing is not sufficient of itself; it must be read at midnight, by the light of a taper singularly compounded and prepared, the ingredients of which are not within my reach. Without such a taper the scroll is of no 10 avail."

"Say no more!" cried the little Gallego; "I have such a taper at hand, and will bring it here in a moment." So saying, he hastened home, and soon returned with the end of yellow wax taper that he 15 had found in the box of sandal-wood.

The Moor felt it and smelled of it. "Here are rare and costly perfumes," said he, "combined with this yellow wax. This is the kind of taper specified in the scroll. While this burns, the strongest walls 20 and most secret caverns will remain open. Woe to him, however, who lingers within until it be extinguished. He will remain enchanted with the treasure."

It was now agreed between them to try the charm <sup>25</sup> that very night. At a late hour, therefore, when nothing was stirring but bats and owls, they ascended the woody hill of the Alhambra, and approached that awful tower, shrouded by trees

and rendered formidable by so many traditionary tales. By the light of a lantern they groped their way through bushes, and over fallen stones, to the door of a vault beneath the tower. With fear and strembling they descended a flight of steps cut into the rock. It led to an empty chamber, damp and drear, from which another flight of steps led to a deeper vault. In this way they descended four several flights, leading into as many vaults, one 10 below the other, but the floor of the fourth was solid; and though, according to tradition, there remained three vaults still below, it was said to be impossible to penetrate farther, the residue being shut up by strong enchantment. The air of this 15 yault was damp and chilly, and had an earthy smell, and the light scarce cast forth any rays. They paused here for a time, in breathless suspense, until they faintly heard the clock of the watchtower strike midnight; upon this they lit the waxen 20 taper, which diffused an odor of myrrh and frankincense and storax.

The Moor began to read in a hurried voice. He had scarce finished when there was a noise as of subterraneous thunder. The earth shook, and the <sup>25</sup> floor, yawning open, disclosed a flight of steps. Trembling with awe, they descended, and by the light of the lantern found themselves in another vault covered with Arabic inscriptions. In the centre stood a great chest, secured with seven bands

# Legend of the Moor's Legacy

of steel, at each end of which sat an enchanted Moor in armor, but motionless as a statue, being controlled by the power of the incantation. Before the chest were several jars filled with gold and silver and precious stones. In the largest of these they 5 thrust their arms up to the elbow, and at every dip hauled forth handfuls of broad yellow pieces of Moorish gold, or bracelets and ornaments of the same precious metal, while occasionally a necklace of Oriental pearl would stick to their fingers. Still 10 they trembled and breathed short while cramming their pockets with the spoils; and cast many a fearful glance at the two enchanted Moors, who sat grim and motionless, glaring upon them with unwinking eyes. At length, struck with a sudden 15 panic of some fancied noise, they both rushed up the staircase, tumbled over one another into the upper apartment, overturned and extinguished the waxen taper, and the pavement again closed with a thundering sound.

Filled with dismay, they did not pause until they had groped their way out of the tower, and beheld the stars shining through the trees. Then, seating themselves upon the grass, they divided the spoil, determining to content themselves for the 25 present with this mere skimming of the jars, but to return on some future night and drain them to the bottom. To make sure of each other's good faith, also, they divided the talismans between them,

one retaining the scroll and the other the taper; this done, they set off with light hearts and welllined pockets for Granada.

As they wended their way down the hill, the shrewd Moor whispered a word of counsel in the ear of the simple little water-carrier.

"Friend Peregil," said he, "all this affair must be kept a profound secret until we have secured the treasure, and conveyed it out of harm's way. If a whisper of it gets to the ear of the Alcalde, we are undone!"

"Certainly," replied the Gallego, "nothing can be more true."

"Friend Peregil," said the Moor, "you are a disrs creet man, and I make no doubt can keep a secret; but you have a wife."

"She shall not know a word of it," replied the little water-carrier, sturdily.

"Enough," said the Moor, "I depend upon thy 20 discretion and thy promise."

Never was promise more positive and sincere; but, alas! what man can keep a secret from his wife? Certainly not such a one as Peregil the water-carrier, who was one of the most loving and 25 tractable of husbands. On his return home, he found his wife moping in a corner. "Mighty well," cried she as he entered, "you've come at last, after rambling about until this hour of the night. I wonder you have not brought home another Moor

# Legend of the Moor's Legacy

as a house-mate." Then bursting into tears, she began to wring her hands and smite her breast. "Unhappy woman that I am!" exclaimed she, "what will become of me? My house stripped and plundered by lawyers and alguazils; my husbands a do-no-good, that no longer brings home bread to his family, but goes rambling about day and night, with infidel Moors! O my children! my children! what, what will become of us? We shall all have to beg in the streets!"

Honest Peregil was so moved by the distress of his spouse that he could not help whimpering also. His heart was as full as his pocket, and not to be restrained. Thrusting his hand into the latter he hauled forth three or four broad gold-pieces, and 15 slipped them into her bosom. The poor woman stared with astonishment, and could not understand the meaning of this golden shower. Before she could recover her surprise, the little Gallego drew forth a chain of gold and dangled it before her, 20 capering with exultation, his mouth distended from ear to ear.

"Holy Virgin protect us!" exclaimed the wife. "What has thou been doing, Peregil? surely thou has not been committing murder and robbery!" 25

The idea scarce entered the brain of the poor woman than it became a certainty with her. She saw a prison and a gallows in the distance, and a little bandy-legged Gallego hanging pendent from

it; and, overcome by the horrors conjured up by imagination, fell into violent hysterics.

What could the poor man do? He had no other means of pacifying his wife, and dispelling the sphantoms of her fancy, than by relating the whole story of his good fortune. This, however, he did not do until he had exacted from her the most solemn promise to keep it a profound secret from every living being.

10 To describe her joy would be impossible. She flung her arms round the neck of her husband, and almost strangled him with her caresses. "Now, wife," exclaimed the little man, with honest exultation, "what say you now to the Moor's legacy? Henceforth never abuse me for helping a fellow-creature in distress."

The honest Gallego retired to his sheep-skin mat, and slept as soundly as if on a bed of down. Not so his wife. She emptied the whole contents of his 20 pockets upon the mat, and sat counting gold pieces of Arabic coin, trying on necklaces and earrings, and fancying the figure she should one day make when permitted to enjoy her riches.

On the following morning the honest Gallego took a broad golden coin, and repaired with it to a jeweller's shop in the Zacatin to offer it for sale, pretending to have found it among the ruins of the Alhambra. The jeweller saw that it had an Arabic inscription, and was of the purest gold; he offered,

# Legend of the Moor's Legacy

however, but a third of its value, with which the water-carrier was perfectly content. Peregil now bought new clothes for his little flock, and all kinds of toys, together with ample provisions for a hearty meal, and returning to his dwelling, set all his schildren dancing around him, while he capered in the midst, the happiest of fathers.

The wife of the water-carrier kept her promise of secrecy with surprising strictness. For a whole day and a half she went about, with a look of mys- 10 tery and a heart swelling almost to bursting; yet she held her peace, though surrounded by her gossips. It is true she could not help giving herself a few airs, apologized for her ragged dress, and talked of ordering a new basquiña, all trimmed with 15 gold lace and bugles, and a new lace mantilla. She threw out hints of her husband's intention of leaving off his trade of water-carrying, as it did not altogether agree with his health. In fact, she thought they should all retire to the country for the 20 summer, that the children might have the benefit of the mountain air, for there was no living in the city in this sultry season.

The neighbors stared at each other, and thought the poor woman had lost her wits; and her airs and 25 graces and elegant pretensions were the theme of universal scoffing and merriment among her friends the moment her back was turned.

If she restrained herself abroad, however, she

indemnified herself at home, and putting a string of rich Oriental pearls round her neck, Moorish bracelets on her arms, and an aigrette of diamonds on her head, sailed backwards and forwards in her slattern rags about the room, now and then stopping to admire herself in a broken mirror. Nay, in the impulse of her simple vanity, she could not resist, on one occasion, showing herself at the window, to enjoy the effect of her finery on the passers by.

As the fates would have it, Pedrillo Pedrugo, the meddlesome barber, was at this moment sitting idly in his shop on the opposite side of the street, when his ever-watchful eye caught the sparkle of a stimulation of an instant he was at his loophole reconnoitring the slattern spouse of the water-carrier, decorated with the splendor of an Eastern bride. No sooner had he taken an accurate inventory of her ornaments, than he posted off with all speed to the Alcalde. In a little while the hungry alguaril was again on the scent, and before the day was over the unfortunate Peregil was once more dragged into the presence of the judge.

"How is this, villain!" cried the Alcalde, in a furious voice. "You told me that the infidel who died in your house left nothing behind but an empty coffer, and now I hear of your wife flaunting in her rags decked out with pearls and diamonds. Wretch that thou art! prepare to render up the

# Legend of the Moor's Legacy

spoils of thy miserable victim, and to swing on the gallows that is already tired of waiting for thee."

The terrified water-carrier fell on his knees, and made a full relation of the marvellous manner in which he had gained his wealth. The Alcalde, the salguazil, and the inquisitive barber listened with greedy ears to this Arabian tale of enchanted treasure. The alguazil was despatched to bring the Moor who had assisted in the incantation. The Moslem entered, half frightened out of his wits at finding himself in the hands of the harpies of the law. When he beheld the water-carrier standing with sheepish looks and downcast countenance, he comprehended the whole matter. "Miserable animal," said he, as he passed near him, "did I not 15 warn thee against babbling to thy wife?"

The story of the Moor coincided exactly with that of his colleague; but the Alcalde affected to be slow of belief, and threw out menaces of imprisonment and rigorous investigation.

"Softly, good Señor Alcalde," said the Mussulman, who by this time had recovered his usual shrewdness and self-possession. "Let us not mar fortune's favors in the scramble for them. Nobody knows anything of this matter but ourselves; let 25 us keep the secret. There is wealth enough in the cave to enrich us all. Promise a fair division, and all shall be produced; refuse, and the cave shall remain forever closed."

The Alcalde consulted apart with the alguazil. The latter was an old fox in his profession. "Promise anything," said he, "until you get possession of the treasure. You may then seize upon the whole, and if he and his accomplice dare to murmur, threaten them with the fagot and the stake as infidels and sorcerers."

The Alcalde relished the advice. Smoothing his brow and turning to the Moor: "This is a strange story," said he, "and may be true; but I must have ocular proof of it. This very night you must repeat the incantation in my presence. If there be really such treasure, we will share it amicably between us, and say nothing further of the matter; if ye have deceived me, expect no mercy at my hands. In the meantime you must remain in custody."

The Moor and the water-carrier cheerfully agreed to these conditions, satisfied that the even would prove the truth of their words.

Towards midnight the Alcalde sallied forth secretly, attended by the *alguazil* and the meddle-some barber, all strongly armed. They conducted the Moor and the water-carrier as prisoners, and <sup>25</sup> were provided with the stout donkey of the latter to bear off the expected treasure. They arrived at the tower without being observed, and tying the donkey to a fig-tree, descended into the fourth vault of the tower.

# Legend of the Moor's Legacy

The scroll was produced, the yellow waxen taper lighted, and the Moor read the form of incantation. The earth trembled as before, and the pavement opened with a thundering sound, disclosing the narrow flight of steps. The Alcalde, the alguazil, 5 and the barber were struck aghast, and could not summon courage to descend. The Moor and the water-carrier entered the lower vault, and found the two Moors seated as before, silent and motionless. They removed two of the great jars, filled 10 with golden coin and precious stones. The watercarrier bore them up one by one upon his shoulders, but though a strong-backed little man, and accustomed to carry burdens, he staggered beneath their weight, and found, when slung on each side of his 15 donkey, they were as much as the animal could bear.

"Let us be content for the present," said the Moor; "here is as much treasure as we can carry off without being perceived, and enough to make 20 us all wealthy to our heart's desire."

"Is there more treasure remaining behind?" demanded the Alcalde.

"The greatest prize of all," said the Moor, "a huge coffer bound with bands of steel, and filled 25 with pearls and precious stones."

"Let us have up the coffer by all means," cried the grasping Alcalde.

"I will descend for no more," said the Moor,

doggedly; "enough is enough for a reasonable man — more is superfluous."

"And I," said the water-carrier, "will bring up no further burden to break the back of my poor 5 donkey."

Finding commands, threats, and entreaties equally vain, the Alcalde turned to his two adherents. "Aid me," said he, "to bring up the coffer, and its contents shall be divided between us." So saying, he descended the steps, followed with trembling reluctance by the alguazil and the barber.

No sooner did the Moor behold them fairly earthed than he extinguished the yellow taper; the pavement closed with its usual crash, and the three worthies remained buried in its womb.

He then hastened up the different flights of steps, nor stopped until in the open air. The little watercarrier followed him as fast as his short legs would permit.

20 "What hast thou done?" cried Peregil, as soon as he could recover breath. "The Alcalde and the other two are shut up in the vault."

"It is the will of Allah!" said the Moor, devoutly.

"And will you not release them?" demanded the 25 Gallego.

"Allah forbid!" replied the Moor, smoothing his beard. "It is written in the book of fate that they shall remain enchanted until some future adventurer arrive to break the charm. The will

# Legend of the Moor's Legacy

of God be done!" so saying, he hurled the end of the waxen taper far among the gloomy thickets of the glen.

There was now no remedy; so the Moor and the water-carrier proceeded with the richly laden don-5 key toward the city, nor could honest Peregil refrain from hugging and kissing his long-eared fellow-laborer, thus restored to him from the clutches of the law; and, in fact, it is doubtful which gave the simple-hearted little man most joy 10 at the moment, the gaining of the treasure, or the recovery of the donkey.

The two partners in good luck divided their spoil amicably and fairly, except that the Moor, who had a little taste for trinketry, made out to get 15 into his heap the most of the pearls and precious stones and other baubles, but then he always gave the water-carrier in lieu magnificent jewels of massy gold, of five times the size, with which the latter was heartily content. They took care not to linger 20 within reach of accidents, but made off to enjoy their wealth undisturbed in other countries. The Moor returned to Africa, to his native city of Tangiers, and the Gallego, with his wife, his children, and his donkey, made the best of his way to Portu- 25 gal. Here, under the admonition and tuition of his wife, he became a personage of some consequence, for she made the worthy little man array his long body and short legs in doublet and hose, with a

feather in his hat and a sword by his side, and laying aside his familiar appellation of Peregil, assume the more sonorous title of Don Pedro Gil: his progeny grew up a thriving and merry-hearted, though short and bandy-legged generation, while Señora Gil, befringed, belaced, and betasselled from her head to her heels, with glittering rings on every finger, became a model of slattern fashion and finery.

To As to the Alcalde and his adjuncts, they remained shut up under the great Tower of the Seven Floors, and there they remain spellbound at the present day. Whenever there shall be a lack in Spain of pimping barbers, sharking alguazils, and scorrupt alcaldes, they may be sought after; but if they have to wait until such time for their deliverance, there is danger of their enchantment enduring until doomsday.

# LEGEND OF THE THREE BEAUTIFUL PRINCESSES

In old times there reigned a Moorish king in Granada, whose name was Mohamed, to which his subjects added the appellation of El Hayzari, or "The Left-handed." Some say he was so called on account of his being really more expert with his 5 sinister than his dexter hand; others, because he was prone to take everything by the wrong end, or, in other words, to mar wherever he meddled. Certain it is, either through misfortune or mismanagement, he was continually in trouble; thrice was 10 he driven from his throne, and on one occasion barely escaped to Africa with his life, in the disguise of a fisherman. Still he was as brave as he was blundering; and though left-handed, wielded his cimeter to such purpose, that he each time 15 re-established himself upon his throne by dint of hard fighting. Instead, however, of learning wisdom from adversity, he hardened his neck, and stiffened his left arm in wilfulness. The evils of a public nature which he thus brought upon himself 20 and his kingdom may be learned by those who will delve into the Arabian annals of Granada; the present legend deals but with his domestic policy.

As this Mohamed was one day riding forth with a train of his courtiers, by the foot of the mountain of Elvira, he met a band of horsemen returning from a foray into the land of the Christians. They were conducting a long string of mules laden with spoil, and many captives of both sexes, among whom the monarch was struck with the appearance of a beautiful damsel, richly attired, who sat weeping on a low palfrey, and heeded not the consoling words of a duenna who rode beside her.

The monarch was struck with her beauty, and, on inquiring of the captain of the troop, found that she was the daughter of the Alcalde of a frontier fortress, that had been surprised and sacked in the scourse of the foray. Mohamed claimed her as his royal share of the booty, and had her conveyed to his harem in the Alhambra. There everything was devised to soothe her melancholy; and the monarch, more and more enamored, sought to make her his queen. The Spanish maid at first repulsed his addresses; he was an infidel; he was the open foe of her country; what was worse, he was stricken in years!

The monarch, finding his assiduities of no avail, 25 determined to enlist in his favor the duenna, who had been captured with the lady. She was an Andalusian by birth, whose Christian name is forgotten, being mentioned in Moorish legends by no other appellation than that of the discreet

Kadiga; and discreet in truth she was, as her whole history makes evident. No sooner had the Moorish king held a little private conversation with her, than she saw at once the cogency of his reasoning, and undertook his cause with her young mistress. 5

"Go to, now!" cried she; "what is there in all this to weep and wail about? Is it not better to be mistress of this beautiful palace, with all its gardens and fountains, than to be shut up within your father's old frontier tower? As to this Mohamed 10 being an infidel, what is that to the purpose? You marry him, not his religion; and if he is waxing a little old, the sooner will you be a widow, and mistress of yourself; at any rate, you are in his power, and must either be a queen or a slave. When in 15 the hands of a robber, it is better to sell one's merchandise for a fair price, than to have it taken by main force."

The Spanish lady dried her tears, and became the 20 spouse of Mohamed the Left-handed; she even conformed, in appearance, to the faith of her royal husband; and her discreet duenna immediately became a zealous convert to the Moslem doctrines: it was then the latter received the Arabian name 25 of Kadiga, and was permitted to remain in the confidential employ of her mistress.

In due process of time the Moorish king was made the proud and happy father of three lovely

daughters, all born at a birth; he could have wished they had been sons, but consoled himself with the idea that three daughters at a birth were pretty well for a man somewhat stricken in years, 5 and left-handed!

As usual with all Moslem monarchs, he summoned his astrologers on this happy event. They cast the nativities of the three princesses, and shook their heads. "Daughters, O king!" said to they, "are always precarious property; but these will most need your watchfulness when they arrive at a marriageable age; at that time gather them under your wings, and trust them to no other guardianship."

to be a wise king by his courtiers, and was certainly so considered by himself. The prediction of the astrologers caused him but little disquiet, trusting to his ingenuity to guard his daughters and outwit to the Fates.

The threefold birth was the last matrimonial trophy of the monarch; his queen bore him no more children, and died within a few years, bequeathing her infant daughters to his love, and to 25 the fidelity of the discreet Kadiga.

Many years had yet to clapse before the princesses would arrive at that period of danger — the marriageable age. "It is good, however, to be cautious in time," said the shrewd monarch; so

he determined to have them reared in the royal castle of Salobreña. This was a sumptuous palace, incrusted, as it were, in a powerful Moorish fortress on the summit of a hill overlooking the Mediterranean Sea. It was a royal retreat, in which the s Moslem monarchs shut up such of their relatives as might endanger their safety; allowing them all kinds of luxuries and amusements, in the midst of which they passed their lives in voluptuous indolence.

Here the princesses remained, immured from the world, but surrounded by enjoyment, and attended by female slaves who anticipated their wishes. They had delightful gardens for their recreation, filled with the rarest fruits and flowers, with aro- 15 matic groves and perfumed baths. On three sides the castle looked down upon a rich valley, enamelled with all kinds of culture, and bounded by the lofty Alpuxarra mountains; on the other side it overlooked the broad sunny sea.

In this delicious abode, in a propitious climate, and under a cloudless sky, the three princesses grew up into wondrous beauty; but though all reared alike, they gave early tokens of diversity of character. Their names were Zayda, Zorayda, and 25 Zorahayda; and such was their order of seniority, for there had been precisely three minutes between their births.

Zayda, the eldest, was of an intrepid spirit, and

took the lead of her sisters in everything, as she had done in entering into the world. She was curious and inquisitive, and fond of getting at the bottom of things.

- 5 Zorayda had a great feeling for beauty, which was the reason, no doubt, of her delighting to regard her own image in a mirror or a fountain, and of her fondness for flowers, and jewels, and other tasteful ornaments.
- As to Zorahayda, the youngest, she was soft and timid, and extremely sensitive, with a vast deal of disposable tenderness, as was evident from her number of pet-flowers, and pet-birds, and pet-animals, all of which she cherished with the fondest
- 15 care. Her amusements, too, were of a gentle nature, and mixed up with musing and reverie. She would sit for hours in a balcony, gazing on the sparkling stars of a summer's night, or on the sea when lit up by the moon; and at such times, the 20 song of a fisherman, faintly heard from the beach,
- or the notes of a Moorish flute from some gliding bark, sufficed to elevate her feelings into ecstasy. The least uproar of the elements, however, filled her with dismay; and a clap of thunder was enough to 25 throw her into a swoon

Years rolled on smoothly and serenely; the discreet Kadiga, to whom the princesses were confided, was faithful to her trust, and attended them with unremitting care.

The castle of Salobreña, as has been said, was built upon a hill on the seacoast. One of the exterior walls straggled down the profile of the hill, until it reached a jutting rock overhanging the sea, with a narrow sandy beach at its foot, laved by the srippling billows. A small watch-tower on this rock had been fitted up as a pavilion, with latticed windows to admit the sea-breeze. Here the princesses used to pass the sultry hours of mid-day.

The curious Zayda was one day seated at a win-10 dow of the pavilion, as her sisters, reclining on ottomans, were taking the siesta or noontide slumber. Her attention was attracted to a galley which came coasting along, with measured strokes of the oar. As it drew near, she observed that it was filled with 15 armed men. The galley anchored at the foot of the tower. A number of Moorish soldiers landed on the narrow beach, conducting several Christian prisoners. The curious Zayda awakened her sisters, and all three peeped cautiously through the close 20 jalousies of the lattice which screened them from sight. Among the prisoners were three Spanish cavaliers, richly dressed. They were in the flower of youth, and of noble presence; and the lofty manner in which they carried themselves, though 25 loaded with chains and surrounded with enemies. bespoke the grandeur of their souls. The princesses gazed with intense and breathless interest. Cooped up as they had been in this castle among female

attendants, seeing nothing of the male sex but black slaves, or the rude fishermen of the seacoast, it is not to be wondered at that the appearance of three gallant cavaliers, in the pride of youth and manly 5 beauty, should produce some commotion in their bosom.

"Did ever nobler being tread the earth than that cavalier in crimson?" cried Zayda, the eldest of the sisters. "See how proudly he bears himself, so as though all around him were his slaves!"

"But notice that one in green!" exclaimed Zorayda. "What grace! what elegance! what spirit!"

The gentle Zorahayda said nothing, but she secretly gave preference to the cavalier in blue.

- The princesses remained gazing until the prisoners were out of sight; then, heaving long-drawn sighs, they turned round, looked at each other for a moment, and sat down, musing and pensive, on their ottomans.
- The discreet Kadiga found them in this situation. They related what they had seen; and even the withered heart of the duenna was warmed. "Poor youths!" exclaimed she, "I'll warrant their captivity makes many a fair and high-born lady's heart ache in their native land! Ah! my children, you have little idea of the life these cavaliers lead in their own country. Such prankling at tournaments! such devotion to the ladies! such courting and serenading!"

The curiosity of Zayda was fully aroused; she was insatiable in her inquiries, and drew from the duenna the most animated pictures of the scenes of her youthful days and native land. The beautiful Zorayda bridled up, and slyly regarded herself s in a mirror, when the theme turned upon the charms of the Spanish ladies; while Zorahayda suppressed a struggling sigh at the mention of moonlight serenades.

Every day the curious Zayda renewed her 10 inquiries, and every day the sage duenna repeated her stories, which were listened to with profound interest, though with frequent sighs, by her gentle auditors. The discreet old woman awoke at length to the mischief she might be doing. She had been 15 accustomed to think of the princesses only as children; but they had imperceptibly ripened beneath her eye, and now bloomed before her three lovely damsels of the marriageable age. It is time, thought the duenna, to give notice to the king.

Mohamed the Left-handed was seated one morning on a divan in a cool hall of the Alhambra, when a slave arrived from the fortress of Salobreña, with a message from the sage Kadiga, congratulating him on the anniversary of his daughters' birthday. 25 The slave at the same time presented a delicate little basket, decorated with flowers, within which, on a couch of vine and fig-leaves, lay a peach, an apricot, and a nectarine, with their bloom and

down and dewy sweetness upon them, and all in the early stage of tempting ripeness. The monarch was versed in the Oriental language of fruits and flowers, and rapidly divined the meaning of this 5 emblematical offering.

"So," said he, "the critical period pointed out by the astrologers is arrived: my daughters are at a marriageable age. What is to be done? They are shut up from the eyes of men; they are under to the eyes of the discreet Kadiga, — all very good; but still they are not under my own eye, as was prescribed by the astrologers. I must gather them under my wing, and trust to no other guardianship."

15 So saying, he ordered that a tower of the Alhambra should be prepared for their reception, and departed at the head of his guards for the fortress of Salobreña, to conduct them home in person.

About three years had elapsed since Mohamed 20 had beheld his daughters, and he could scarcely credit his eyes at the wonderful change which that small space of time had made in their appearance. During the interval, they had passed that wondrous boundary line in female life which separates the 25 crude, unformed, and thoughtless girl from the blooming, blushing, meditative woman. It is like passing from the flat, bleak, uninteresting plains of La Mancha to the voluptuous valleys and swelling hills of Andalusia.

Zayda was tall and finely formed, with a lofty demeanor and a penetrating eye. She entered with a stately and decided step, and made a profound reverence to Mohamed, treating him more as her sovereign than her father. Zorayda was of the 5 middle height, with an alluring look and swimming gait, and a sparkling beauty, heightened by the assistance of the toilette. She approached her father with a smile, kissed his hand, and saluted him with several stanzas from a popular Arabian 10 poet, with which the monarch was delighted. Zorahayda was shy and timid, smaller than her sisters, and with a beauty of that tender, beseeching kind which looks for fondness and protection. She was little fitted to command, like her elder sister, or 15 to dazzle, like the second, but was rather formed to creep to the bosom of manly affection, to nestle within it, and be content. She drew near to her father, with a timid and almost faltering step, and would have taken his hand to kiss; but on looking 20 up into his face, and seeing it beaming with a paternal smile, the tenderness of her nature broke forth, and she threw herself upon his neck.

Mohamed the Left-handed surveyed his blooming daughters with mingled pride and perplexity, 25 for while he exulted in their charms, he bethought himself of the prediction of the astrologers. "Three daughters! three daughters!" muttered he repeatedly to himself, "and all of a marriageable age!

Here's tempting Hesperian fruit, that requires a dragon watch!"

He prepared for his return to Granada, by sending heralds before him, commanding every one to skeep out of the road by which he was to pass, and that all doors and windows should be closed at the approach of the princesses. This done, he set forth, escorted by a troop of black horsemen of hideous aspect, and clad in shining armor.

The princesses rode beside the king, closely veiled, on beautiful white palfreys, with velvet caparisons, embroidered with gold, and sweeping the ground; the bits and stirrups were of gold, and the silken bridles adorned with pearls and precious stones.

The palfreys were covered with little silver bells, which made the most musical tinkling as they ambled gently along. Woe to the unlucky wight, however, who lingered in the way when he heard the tinkling of these bells!— the guards were coordered to cut him down without mercy.

The cavalcade was drawing near to Granada, when it overtook, on the banks of the river Xenil, a small body of Moorish soldiers with a convoy of prisoners. It was too late for the soldiers to get 25 out of the way, so they threw themselves on their faces on the earth, ordering their captives to do the like. Among the prisoners were the three identical cavaliers whom the princesses had seen from the pavilion. They either did not understand, or were

too haughty to obey the order, and remained standing and gazing upon the cavalcade as it approached.

The ire of the monarch was kindled at this flagrant defiance of his orders. Drawing his cimeter, and pressing forward, he was about to deal a lefthanded blow that might have been fatal to at least one of the gazers, when the princesses crowded round him, and implored mercy for the prisoners; even the timid Zorahayda forgot her shyness, and became eloquent in their behalf. Mohamed 10 paused, with uplifted cimeter, when the captain of the guard threw himself at his feet. "Let not your highness," said he, "do a deed that may cause great scandal throughout the kingdom. These are three brave and noble Spanish knights, who have been 15 taken in battle, fighting like lions; they are of high birth, and may bring great ransoms." "Enough!" said the king. "I will spare their lives, but punish their audacity - let them be taken to the Vermilion Towers, and put to hard labor."

Mohamed was making one of his usual left-handed blunders. In the tumult and agitation of this blustering scene, the veils of the three princesses had been thrown back, and the radiance of their beauty revealed; and in prolonging the parley, 25 the king had given that beauty time to have its full effect. In those days people fell in love much more suddenly than at present, as all ancient stories make manifest. It is not a matter of wonder, therefore,

that the hearts of the three cavaliers were completely captured; especially as gratitude was added to their admiration. It is a little singular, however, though no less certain, that each of them was senraptured with a several beauty. As to the princesses, they were more than ever struck with the noble demeanor of the captives, and cherished in their breasts all that they had heard of their valor and noble lineage.

The cavalcade resumed its march; the three princesses rode pensively along on their tinkling palfreys, now and then stealing a glance behind in search of the Christian captives, and the latter were conducted to their allotted prison in the Vermilion Towers.

The residence provided for the princesses was one of the most dainty that fancy could devise. It was in a tower somewhat apart from the main palace of the Alhambra, though connected with it 20 by the wall which encircled the whole summit of the hill. On one side it looked into the interior of the fortress, and had, at its foot, a small garden filled with the rarest flowers. On the other side it overlooked a deep embowered ravine separating the

life. The interior of the tower was divided into small fairy apartments, beautifully ornamented in the light Arabian style, surrounding a lofty hall, the vaulted roof of which rose almost to the summit

25 grounds of the Alhambra from those of the Genera-

of the tower. The walls and ceilings of the hall were adorned with arabesque and fretwork, sparkling with gold and with brilliant pencilling. In the centre of the marble pavement was an alabaster fountain, set round with aromatic shrubs and 5 flowers, and throwing up a jet of water that cooled the whole edifice and had a lulling sound. Round the hall were suspended cages of gold and silver wire, containing singing-birds of the finest plumage or sweetest note.

The princesses had been represented as always cheerful when in the castle of the Salobreña; the king had expected to see them enraptured with the Alhambra. To his surprise, however, they began to pine, and grow melancholy, and dissatisfied with 15 everything around them. The flowers yielded them no fragrance, the song of the nightingale disturbed their night's rest, and they were out of all patience with the alabaster fountain, with its eternal dropdrop and splash-splash, from morning till night 20 and from night till morning.

The king, who was somewhat of a testy, tyrannical disposition, took this at first in high dudgeon; but he reflected that his daughters had arrived at an age when the female mind expands and its de-25 sires augment. "They are no longer children," said he to himself, "they are women grown, and require suitable objects to interest them." He put in requisition, therefore, all the dressmakers, and

the jewellers, and the artificers in gold and silver throughout the Zacatin of Granada, and the princesses were overwhelmed with robes of silk, and tissue, and brocade, and cashmere shawls, and neck-slaces of pearls and diamonds, and rings, and bracelets, and anklets, and all manner of precious things.

All, however, was of no avail; the princesses continued pale and languid in the midst of their finery, and looked like three blighted rosebuds, drooping from one stalk. The king was at his wits' end. He had in general a laudable confidence in his own judgment, and never took advice. "The whims and caprices of three marriageable damsels, however, are sufficient," said he, "to puzzle the shrewdest head." So for once in his life he called in the aid of counsel.

The person to whom he applied was the experienced *duenna*.

"Kadiga," said the king, "I know you to be one of the most discreet women in the whole world, as well as one of the most trustworthy; for these reasons I have always continued you about the persons of my daughters. Fathers cannot be too wary in whom they repose such confidence; I now wish you to find out the secret malady that is preying upon the princesses, and to devise some means of restoring them to health and cheerfulness."

Kadiga promised implicit obedience. In fact

she knew more of the malady of the princesses than they themselves. Shutting herself up with them, however, she endeavored to insinuate herself into their confidence.

"My dear children, what is the reason you are so s dismal and downcast in so beautiful a place, where you have everything that heart can wish?"

The princesses looked vacantly round the apartment, and sighed.

"What more, then, would you have? Shall I roget you the wonderful parrot that talks all languages, and is the delight of Granada?"

"Odious!" exclaimed the princess Zayda. "A horrid, screaming bird, that chatters words without ideas: one must be without brains to tolerate such 15 a pest."

"Shall I send for a monkey from the rock of Gibraltar, to divert you with his antics?"

"A monkey! faugh!" cried Zorayda; "the detestable mimic of man. I hate the nauseous 20 animal."

"What say you to the famous black singer Casem, from the royal harem, in Morocco? They say he has a voice as fine as a woman's."

"I am terrified at the sight of these black slaves," 25 said the delicate Zorahayda; "besides I have lost all relish for music."

— "Ah! my child, you would not say so," replied the old woman, slyly, "had you heard the

music I heard last evening, from the three Spanish cavaliers whom we met on our journey. But bless me, children! what is the matter that you blush so and are in such a flutter?"

"Nothing, nothing, good mother; pray proceed."
"Well; as I was passing by the Vermilion Towers last evening, I saw the three cavaliers resting after their day's labor. One was playing on the guitar, so gracefully, and the others sang by turns; and they did it in such style, that the very guards seemed like statues, or men enchanted. Allah forgive me! I could not help being moved at hearing the songs of my native country. And then to see three such noble and handsome youths in

Here the kind-hearted old woman could not restrain her tears.

15 chains and slavery!"

"Perhaps, mother, you could manage to procure us a sight of these cavaliers," said Zayda.

"I think," said Zorayda, "a little music would be quite reviving."

The timid Zorahayda said nothing, but threw her arms round the neck of Kadiga.

"Mercy on me!" exclaimed the discreet old 25 woman, "what are you talking of, my children? Your father would be the death of us all if he heard of such a thing. To be sure, these cavaliers are evidently well-bred and high-minded youths; but what of that? they are the enemies of our faith,

and you must not even think of them but with abhorrence."

There is an admirable intrepidity in the female will, particularly when about the marriageable age, which is not to be deterred by dangers and pro-5 hibitions. The princesses hung round their old duenna, and coaxed, and entreated, and declared that a refusal would break their hearts.

What could she do? She was certainly the most discreet old woman in the whole world, and one of 10 the most faithful servants to the king; but was she to see three beautiful princesses break their hearts for the mere tinkling of a guitar? Besides, though she had been so long among the Moors, and changed her faith in imitation of her mistress, like 15 a trusty follower, yet she was a Spaniard born, and had the lingerings of Christianity in her heart. So she set about to contrive how the wish of the princesses might be gratified.

The Christian captives, confined in the Vermilion 20 Towers, were under the charge of a big-whiskered, broad-shouldered *renegado*, called Hussein Baba, who was reputed to have a most itching palm. She went to him privately, and slipping a broad piece of gold into his hand, "Hussein Baba," said she, "my 25 mistresses the three princesses, who are shut up in the tower, and in sad want of amusement, have heard of the musical talents of the three Spanish cavaliers, and are desirous of hearing a specimen of

their skill. I am sure you are too kind-hearted to refuse them so innocent a gratification."

"What! and to have my head set grinning over the gate of my own tower! for that would be the s reward, if the king should discover it."

"No danger of anything of the kind; the affair may be managed so that the whim of the princesses may be gratified, and their father be never the wiser. You know the deep ravine outside of the walls which passes immediately below the tower. Put the three Christians to work there, and at the intervals of their labor, let them play and sing, as if for their own recreation. In this way the princesses will be able to hear them from the windows of the tower, 15 and you may be sure of their paying well for your compliance."

As the good old woman concluded her harangue, she kindly pressed the rough hand of the *renegado*, and left within it another piece of gold.

Her eloquence was irresistible. The very next day the three cavaliers were put to work in the ravine. During the noontide heat, when their fellow-laborers were sleeping in the shade, and the guard nodding drowsily at his post, they seated themselves among the herbage at the foot of the tower, and sang a Spanish roundelay to the accompaniment of the guitar.

The glen was deep, the tower was high, but their voices rose distinctly in the stillness of the summer

noon. The princesses listened from their balcony; they had been taught the Spanish language by their duenna, and were moved by the tenderness of the song. The discreet Kadiga, on the contrary, was terribly shocked. "Allah preserve us!" cried 5 she, "they are singing a love-ditty, addressed to yourselves. Did ever mortal hear of such audacity? I will run to the slave-master, and have them soundly bastinadoed."

"What! bastinado such gallant cavaliers, and 10 for singing so charmingly!" The three beautiful princesses were filled with horror at the idea. With all her virtuous indignation, the good old woman was of a placable nature, and easily appeased. Besides, the music seemed to have a beneficial effect 15 upon her young mistresses. A rosy bloom had already come to their cheeks, and their eyes began to sparkle. She made no further objection, therefore, to the amorous ditty of the cavaliers.

When it was finished, the princesses remained 20 silent for a time; at length Zorayda took up a lute, and with a sweet, though faint and trembling voice, warbled a little Arabian air, the burden of which was, "The rose is concealed among her leaves, but she listens with delight to the song of the 25 nightingale."

From this time forward the cavaliers worked almost daily in the ravine. The considerate Hussein Baba became more and more indulgent, and daily

more prone to sleep at his post. For some time a vague intercourse was kept up by popular songs and romances, which in some measure responded to each other, and breathed the feelings of the parties. By degrees the princesses showed themselves at the balcony, when they could do so without being perceived by the guards. They conversed with the cavaliers also, by means of flowers, with the symbolical language of which they were mutually acquainted; the difficulties of their intercourse added to its charms, and strengthened the passion they had so singularly conceived; for love delights to struggle with difficulties, and thrives the most hardily on the scantiest soil.

of the princesses by this secret intercourse, surprised and gratified the left-handed king; but no one was more elated than the discreet Kadiga, who considered it all owing to her able management.

At length there was an interruption in this telegraphic correspondence; for several days the cavaliers ceased to make their appearance in the glen. The princesses looked out from the tower 25 in vain. In vain they stretched their swan-like necks from the balcony; in vain they sang like captive nightingales in their cage: nothing was to be seen of their Christian lovers; not a note responded from the groves. The discreet Kadiga

# Legend of the Three Beautiful Princesses

sallied forth in quest of intelligence, and soon returned with a face full of trouble. "Ah, my children!" cried she, "I saw what all this would come to, but you would have your way; you may now hang up your lutes on the willows. The Spanish's cavaliers are ransomed by their families; they are down in Granada, and preparing to return to their native country."

The three beautiful princesses were in despair at the tidings. Zayda was indignant at the slight 10 put upon them, in thus being deserted without a parting word. Zorayda wrung her hands and cried, and looked in the glass, and wiped away her tears, and cried afresh. The gentle Zorahayda leaned over the balcony and wept in silence, and her 15 tears fell drop by drop among the flowers of the bank, where the faithless cavaliers had so often been seated.

The discreet Kadiga did all in her power to soothe their sorrow. "Take comfort, my children," said 20 she, "this is nothing when you are used to it. This is the way of the world. Ah! when you are as old as I am, you will know how to value these men. I'll warrant these cavaliers have their loves among the Spanish beauties of Cordova and Seville, and 25 will soon be serenading under their balconies, and thinking no more of the Moorish beauties in the Alhambra. Take comfort, therefore, my children, and drive them from your hearts."

The comforting words of the discreet Kadiga only redoubled the distress of the three princesses, and for two days they continued inconsolable. On the morning of the third the good old woman enstered their apartment, all ruffling with indignation.

"Who would have believed such insolence in mortal man!" exclaimed she, as soon as she could find words to express herself; "but I am rightly served for having connived at this deception of your worthy father. Never talk more to me of your Spanish cavaliers."

"Why, what has happened, good Kadiga?" exclaimed the princesses in breathless anxiety.

or, what is almost as bad, treason has been proposed; and to me, the most faithful of subjects, the trustiest of duennas! Yes, my children, the Spanish cavaliers have dared to tamper with me, that I should persuade you to fly with them to Cordova and become their wives!"

Here the excellent old woman covered her face with her hands, and gave way to a violent burst of grief and indignation. The three beautiful prin<sup>25</sup> cesses turned pale and red, pale and red, and trembled, and looked down, and cast shy looks at each other, but said nothing. Meantime the old woman sat rocking backward and forward in violent agitation, and now and then breaking out into

# Legend of the Three Beautiful Princesses

exclamations: "That ever I should live to be so insulted! — I, the most faithful of servants!"

At length the eldest princess, who had most spirit and always took the lead, approached her, and laying her hand upon her shoulder, "Well, s mother," said she, "supposing we were willing to fly with these Christian cavaliers — is such a thing possible?"

The good old woman paused suddenly in her grief, looking up, "Possible," echoed she; "to be 10 sure it is possible. Have not the cavaliers already bribed Hussein Baba, the *renegado* captain of the guard, and arranged the whole plan? But then, to think of deceiving your father! your father, who has placed such confidence in me!" Here the 15 worthy woman gave way to a fresh burst of grief, and began again to rock backward and forward, and to wring her hands.

"But our father has never placed any confidence in us," said the eldest princess, "but has trusted 20 to bolts and bars, and treated us as captives."

"Why, that is true enough," replied the old woman, again pausing in her grief; "he has indeed treated you most unreasonably, keeping you shut up here, to waste your bloom in a moping old tower, 25 like roses left to wither in a flower-jar. But, then, to fly from your native land!"

"And is not the land we fly to the native land of our mother, where we shall live in freedom? And

shall we not each have a youthful husband in exchange for a severe old father?"

"Why, that again is all very true; and your father, I must confess, is rather tyrannical; but swhat then," relapsing into her grief, "would you leave me behind to bear the brunt of his vengeance?"

"By no means, my good Kadiga; cannot you fly with us?"

"Very true, my child; and to tell the truth, when I talked the matter over with Hussein Baba, he promised to take care of me, if I would accompany you in your flight; but then, bethink you, my children, are you willing to renounce the faith of 15 your father?"

"The Christian faith was the original faith of our mother," said the eldest princess; "I am ready to embrace it, and so, I am sure, are my sisters."

"Right again," exclaimed the old woman, 20 brightening up; "it was the original faith of your mother, and bitterly did she lament on her deathbed that she had renounced it. I promised her then to take care of your souls, and I rejoice to see that they are now in a fair way to be saved. Yes,

remained a Christian in my heart, and am resolved to return to the faith. I have talked on the subject with Hussein Baba, who is a Spaniard by birth, and comes from a place not far from my native town.

# Legend of the Three Beautiful Princesses

He is equally anxious to see his own country, and to be reconciled to the Church; and the cavaliers have promised that, if we are disposed to become man and wife, on returning to our native land, they will provide for us handsomely."

In a word, it appeared that this extremely discreet and provident old woman had consulted with the cavaliers and the *renegado*, and had concerted the whole plan of escape. The eldest princess immediately assented to it, and her example, as usual, to determined the conduct of her sisters. It is true, the youngest hesitated for she was gentle and timid of soul, and there was a struggle in her bosom between filial feeling and youthful passion; the latter, however, as usual, gained the victory, and 15 with silent tears and stifled sighs she prepared herself for flight.

The rugged hill on which the Alhambra is built was, in old times, perforated with subterranean passages cut through the rock and leading from the 20 fortress to various parts of the city and to distant sally-ports on the banks of the Darro and the Xenil. They had been constructed at different times by the Moorish kings as means of escape from sudden insurrections, or of secretly issuing forth on private 25 enterprises. Many of them are now entirely lost, while others remain, partly choked with rubbish, and partly walled up, — monuments of the jealous precautions and warlike stratagems of the Moorish

government. By one of these passages Hussein Baba had undertaken to conduct the princesses to a sally-port beyond the walls of the city, where the cavaliers were to be ready with fleet steeds, to 5 bear the whole party over the borders.

The appointed night arrived; the tower of the princesses had been locked up as usual, and the Alhambra was buried in deep sleep. Towards midnight the discreet Kadiga listened from the balcony to of a window that looked into the garden. Hussein Baba, the renegado, was already below, and gave the appointed signal. The duenna fastened the end of a ladder of ropes to the balcony, lowered it into the garden and descended. The two eldest 15 princesses followed her with beating hearts; but when it came to the turn of the youngest princess, Zorahayda, she hesitated and trembled. Several times she ventured a delicate little foot upon the ladder, and as often drew it back, while her poor 20 little heart fluttered more and more the longer she delayed. She cast a wistful look back into the silken chamber; she had lived in it, to be sure, like a bird in a cage; but within it she was secure; who could tell what dangers might beset her should she 25 flutter forth into the wide world! Now she bethought her of her gallant Christian lover, and her little foot was instantly upon the ladder; and anon she thought of her father, and shrank back. But fruitless is the attempt to describe the conflict in

### Legend of the Three Beautiful Princesses

the bosom of one so young and tender and loving, but so timid and so ignorant of the world.

In vain her sisters implored, the *duenna* scolded, and the *renegado* blasphemed beneath the balcony: the gentle little Moorish maid stood doubting and s wavering on the verge of elopement; tempted by the sweetness of the sin, but terrified at its perils.

Every moment increased the danger of discovery. A distant tramp was heard. "The patrols are walking their rounds," cried the *renegado*; "if we ro linger, we perish. Princess, descend instantly, or we leave you."

Zorahayda was for a moment in fearful agitation; then loosening the ladder of ropes, with desperate resolution she flung it from the balcony.

"It is decided!" cried she; "flight is now out of 'my power! Allah guide and bless ye, my dear sisters!"

The two eldest princesses were shocked at the thoughts of leaving her behind, and would fain 20 have lingered, but the patrol was advancing; the renegado was furious, and they were hurried away to the subterraneous passage. They groped their way through a fearful labyrinth, cut through the heart of the mountain, and succeeded in reaching, 25 undiscovered, an iron gate that opened outside of the walls. The Spanish cavaliers were waiting to receive them, disguised as Moorish soldiers of the guard, commanded by the renegado.

The lover of Zorahayda was frantic when he learned that she had refused to leave the tower; but there was no time to waste in lamentations. The two princesses were placed behind their lovers, the sdiscreet Kadiga mounted behind the *renegado*, and they all set off at a round pace in the direction of the Pass of Lope, which leads through the mountains towards Cordova.

They had not proceeded far when they heard the noise of drums and trumpets from the battlements of the Alhambra.

"Our flight is discovered!" said the *renegado*. "We have fleet steeds, the night is dark, and we may distance all pursuit," replied the cavaliers.

They put spurs to their horses, and scoured across the Vega. They attained the foot of the mountain of Elvira, which stretches like a promontory into the plain. The renegado paused and listened. "As yet," said he, "there is no one on 20 our traces, we shall make good our escape to the mountains." While he spoke, a light blaze sprang up on the top of the watch-tower of the Alhambra.

"Confusion!" cried the *renegado*, "that bale fire will put all the guards of the passes on the alert, 25 Away! away! Spur like mad, — there is no

time to be lost."

Away they dashed—the clattering of their horses' hoofs echoed from rock to rock, as they swept along the road that skirts the rocky moun-

# Legend of the Three Beautiful Princesses

tain of Elvira. As they galloped on, the bale fire of the Alhambra was answered in every direction; light after light blazed on the *atalayas*, or watchtowers of the mountains.

"Forward! forward!" cried the *renegado*, with s many an oath, "to the bridge, — to the bridge, before the alarm has reached there!"

They doubled the promontory of the mountains, and arrived in sight of the famous Bridge of Pinos, that crosses a rushing stream often dyed with Chris- 10 tian and Moslem blood. To their confusion, the tower on the bridge blazed with lights and glittered with armed men. The renegado pulled up his steed, rose in his stirrups, and looked about him for a moment; then beckoning to the cavaliers, he struck 15 off from the road, skirted the river for some distance, and dashed into its waters. The cavaliers called upon the princesses to cling to them, and did the same. They were borne for some distance down the rapid current, the surges roared around 20 them, but the beautiful princesses clung to their Christian knights, and never uttered a complaint. The cavaliers attained the opposite bank in safety, and were conducted by the renegado, by rude and unfrequented paths and wild barrancos, through 25 the heart of the mountains, so as to avoid all the regular passes. In a word, they succeeded in reaching the ancient city of Cordova; where their restoration to their country and friends was cele-

brated with great rejoicings, for they were of the noblest families. The beautiful princesses were forthwith received into the bosom of the Church, and, after being in all due form made regular Christians, were rendered happy wives.

In our hurry to make good the escape of the princesses across the river, and up the mountains, we forgot to mention the fate of the discreet Kadiga. She had clung like a cat to Hussein Baba in the scamper across the Vega, screaming at every bound, and drawing many an oath from the whiskered renegado; but when he prepared to plunge his steed into the river, her terror knew no bounds. "Grasp me not so tightly," cried Hussein Baba; "hold on by my belt and fear nothing." She held firmly with both hands by the leathern belt that girded the broad-backed renegado; but when he halted with the cavaliers to take breath on the mountain summit, the duenna was no longer to be seen.

20 "What has become of Kadiga?" cried the princesses in alarm.

"Allah alone knows!" replied the rencgado; "my belt came loose when in the midst of the river, and Kadiga was swept with it down the stream.

<sup>25</sup> The will of Allah be done! but it was an embroidered belt, and of great price."

There was no time to waste in idle regrets; yet bitterly did the princesses bewail the loss of their discreet counsellor. That excellent old woman,

# Legend of the Three Beautiful Princesses

however, did not lose more than half of her nine lives in the water; a fisherman, who was drawing his nets some distance down the stream, brought her to land, and was not a little astonished at his miraculous draught. What further became of the s discreet Kadiga, the legend does not mention; certain it is that she evinced her discretion in never venturing within the reach of Mohamed the Lefthanded.

Almost as little is known of the conduct of that 10 sagacious monarch when he discovered the escape of his daughters, and the deceit practiced upon him by the most faithful of servants. It was the only instance in which he had called in the aid of counsel, and he was never afterwards known to be guilty 15 of a similar weakness. He took good care, however, to guard his remaining daughter, who had no disposition to elope; it is thought, indeed, that she secretly repented having remained behind: now and then she was seen leaning on the battlements 20 of the tower, and looking mournfully towards the mountains in the direction of Cordova, and sometimes the notes of her lute were heard accompanying plaintive ditties, in which she was said to lament the loss of her sisters and her lover, and to 25 bewail her solitary life. She died young, and, according to popular rumor, was buried in a vault beneath the tower, and her untimely fate has given rise to more than one traditionary fable.

# LEGEND OF THE ROSE OF THE ALHAMBRA

The following legend, which seems in some measure to spring out of the foregoing story, is too closely connected with high historic names to be entirely doubted.

5 For some time after the surrender of Granada by the Moors, that delightful city was a frequent and favorite residence of the Spanish sovereigns, until they were frightened away by successive shocks of earthquakes, which toppled down various houses, and made the old Moslem towers rock to their foundation.

Many, many years then rolled away, during which Granada was rarely honored by a royal guest. The palaces of the nobility remained silent and shut up; and the Alhambra, like a slighted beauty, sat in mournful desolation among her neglected gardens. The Tower of the Infantas, once the residence of the three beautiful Moorish princesses, partook of the general desolation; the spider spun her web athwart the gilded vault, and bats and owls nestled in those chambers that had been graced by the presence of Zayda, Zorayda, and Zorahayda. The neglect of this tower may have been partly owing to some superstitious

notions of the neighbors. It was rumored that the spirit of the youthful Zorahayda, who had perished in that tower, was often seen by moonlight seated beside the fountain in the hall, or moaning about the battlements, and that the notes of her silver s lute would be heard at midnight by wayfarers passing along the glen.

At length the city of Granada was once more welcomed by the royal presence. All the world knows that Philip V. was the first Bourbon that 10 swayed the Spanish sceptre. All the world knows that he married, in second nuptials, Elizabetta or Isabella (for they are the same), the beautiful princess of Parma; and all the world knows that by this chain of contingencies a French prince and 15 an Italian princess were seated together on the Spanish throne. For a visit of this illustrious pair, the Alhambra was repaired and fitted up with all possible expedition. The arrival of the court changed the whole aspect of the lately deserted 20 palace. The clangor of drum and trumpet, the tramp of steed about the avenues and outer court, the glitter of arms and display of banners about barbican and battlement, recalled the ancient and war-like glories of the fortress. A softer spirit, how- 25 ever, reigned within the royal palace. There was the rustling of robes and the cautious tread and murmuring voice of reverential courtiers about the ante-chambers, a loitering of pages and maids of

honor about the gardens, and the sound of music stealing from open casements.

Among those who attended in the train of the monarchs was a favorite page of the queen, named 5 Ruyz de Alarcon. To say that he was a favorite page of the queen was at once to speak his eulogium, for every one in the suite of the stately Elizabetta was chosen for grace, and beauty, and accomplishments. He was just turned of eighteen, light and 10 lithe of form, and graceful as a young Antinous. To the queen he was all deference and respect, yet he was at heart a roguish stripling, petted and spoiled by the ladies about the court, and experienced in the ways of women far beyond his 15 years.

This loitering page was one morning rambling about the groves of the Generalife, which overlook the grounds of the Alhambra. He had taken with him for his amusement a favorite gerfalcon of the queen. In the course of his rambles, seeing a bird rising from a thicket, he unhooded the hawk and let him fly. The falcon towered high in the air, made a swoop at his quarry, but missing it, soared away, regardless of the calls of the page. The latter followed the truant bird with his eye, in its capricious flight, until he saw it alight upon the battlements of a remote and lonely tower, in the outer wall of the Alhambra, built on the edge of a ravine that separated the royal fortress from the

grounds of the Generalife. It was in fact the "Tower of the Princesses."

The page descended into the ravine and approached the tower, but it had no entrance from the glen, and its lofty height rendered any attempt 5 to scale it fruitless. Seeking one of the gates of the fortress, therefore, he made a wide circuit to that side of the tower facing within the walls.

A small garden, enclosed by a trellis-work of reeds overhung with myrtle, lay before the tower. 10 Opening a wicket, the page passed between beds of flowers and thickets of roses to the door. It was closed and bolted. A crevice in the door gave him a peep into the interior. There was a small Moorish hall with fretted walls, light marble columns, 15 and an alabaster fountain surrounded with flowers. In the centre hung a gilt cage containing a singing-bird; beneath it, on a chair, lay a tortoise-shell cat among reels of silk and other articles of female labor, and a guitar decorated with ribbons leaned 20 against the fountain.

Ruyz de Alarcon was struck with these traces of female taste and elegance in a lonely and, as he had supposed, deserted tower. They reminded him of the tales of enchanted halls current in the 25 Alhambra; and the tortoise-shell cat might be some spell-bound princess.

He knocked gently at the door. A beautiful face peeped out from a little window above, but was

instantly withdrawn. He waited, expecting that the door would be opened, but he waited in vain; no footstep was to be heard within — all was silent. Had his senses deceived him, or was this beautiful apparition the fairy of the tower? He knocked again, and more loudly. After a little while the beaming face once more peeped forth; it was that of a blooming damsel of fifteen.

The page immediately doffed his plumed bonnet, and entreated in the most courteous accents to be permitted to ascend the tower in pursuit of his falcon.

"I dare not open the door, Señor," replied the little damsel, blushing, "my aunt has forbidden it."

"I do beseech you, fair maid — it is the favorite falcon of the queen. I dare not return to the palace without it."

"Are you then one of the cavaliers of the court?"

"I am, fair maid; but I shall lose the queen's 20 favor and my place, if I lose this hawk."

"Santa Maria! It is against you cavaliers of the court my aunt has charged me especially to bar the door."

"Against wicked cavaliers doubtless, but I am 25 none of these, but a simple, harmless page, who will be ruined and undone if you deny me this small request."

The heart of the little damsel was touched by the distress of the page. It was a thousand pities

he should be ruined for the want of so trifling a boon. Surely too he could not be one of those dangerous beings whom her aunt had described as a species of cannibal, ever on the prowl to make prey of thoughtless damsels; he was gentle and 5 modest, and stood so entreatingly with cap in hand, and looked so charming.

The sly page saw that the garrison began to waver, and redoubled his entreaties in such moving terms that it was not in the nature of mortal maiden 10 to deny him; so the blushing little warden of the tower descended, and opened the door with a trembling hand, and if the page had been charmed by a mere glimpse of her countenance from the window, he was ravished by the full-length portrait 15 now revealed to him.

Her Andalusian bodice and trim basquiña set off the round but delicate symmetry of her form, which was as yet scarce verging into womanhood. Her glossy hair was parted on her forehead with 20 scrupulous exactness, and decorated with a freshplucked rose, according to the universal custom of the country. It is true her complexion was tinged by the ardor of a southern sun, but it served to give richness to the mantling bloom of her cheek, and 25 to heighten the lustre of her melting eyes.

Ruyz de Alarcon beheld all this with a single glance, for it became him not to tarry; he merely murmured his acknowledgments, and then bounded

lightly up the spiral staircase in quest of his fal-

He soon returned with the truant bird upon his fist. The damsel, in the meantime, had seated 5 herself by the fountain in the hall, and was winding silk; but in her agitation she let fall the reel upon the pavement. The page sprang and picked it up, then dropping gracefully on one knee, presented it to her; but, seizing the hand extended to receive 10 it, imprinted on it a kiss more fervent and devout than he had ever imprinted on the fair hand of his sovereign.

"Ave Maria, Señor!" exclaimed the damsel, blushing still deeper with confusion and surprise, 15 for never before had she received such a salutation.

The modest page made a thousand apologies, assuring her it was the way at court of expressing the most profound homage and respect.

Her anger, if anger she felt, was easily pacified, 20 but her agitation and embarrassment continued, and she sat blushing deeper and deeper, with her eyes cast down upon her work, entangling the silk which she attempted to wind.

The cunning page saw the confusion in the op-25 posite camp, and would fain have profited by it, but the fine speeches he would have uttered died upon his lips; his attempts at gallantry were awkward and ineffectual; and to his surprise, the adroit page, who had figured with such grace and

effrontery among the most knowing and experienced ladies of the court, found himself awed and abashed in the presence of a simple damsel of fifteen.

In fact, the artless maiden, in her own modesty and innocence, had guardians more effectual than 5 the bolts and bars prescribed by her vigilant aunt. Still, where is the female bosom proof against the first whisperings of love? The little damsel, with all her artlessness, instinctively comprehended all that the faltering tongue of the page failed to express, 10 and her heart was fluttered at beholding, for the first time, a lover at her feet — and such a lover!

The diffidence of the page, though genuine, was short-lived, and he was recovering his usual ease and confidence, when a shrill voice was heard at a 15 distance.

"My aunt is returning from mass!" cried the damsel in affright; "I pray you, Señor, depart."

"Not until you grant me that rose from your hair as a remembrance."

She hastily untwisted the rose from her raven locks. "Take it," cried she, agitated and blushing, "but pray begone."

The page took the rose, and at the same time covered with kisses the fair hand that gave it. 25 Then, placing the flower in his bonnet, and taking the falcon upon his fist, he bounded off through the garden, bearing away with him the heart of the gentle Jacinta.

When the vigilant aunt arrived at the tower, she remarked at the agitation of her niece, and an air of confusion in the hall; but a word of explanation sufficed. "A gerfalcon had pursued his prey into 5 the hall."

"Mercy on us! to think of a falcon flying into the tower. Did ever one hear of so saucy a hawk? Why, the very bird in the cage is not safe!"

The vigilant Fredegonda was one of the most 10 wary of ancient spinsters. She had a becoming terror and distrust of what she denominated "the opposite sex," which had gradually increased through a long life of celibacy. Not that the good lady had ever suffered from their wiles, nature 15 having set up a safeguard in her face that forbade all trespass upon her premises; but ladies who have least cause to fear for themselves are most ready to keep a watch over their more tempting neighbors.

The niece was the orphan of an officer who had fallen in the wars. She had been educated in a convent, and had recently been transferred from her sacred asylum to the immediate guardianship of her aunt, under whose overshadowing care she vegetated in obscurity, like an opening rose blooming beneath a brier. Nor indeed is this comparison entirely accidental; for, to tell the truth, her fresh and dawning beauty had caught the public eye, even in her seclusion, and, with that poetical turn

common to the people of Andalusia, the peasantry of the neighborhood had given her the appellation of "the Rose of the Alhambra."

The wary aunt continued to keep a faithful watch over her tempting little niece as long as the court 5 continued at Granada, and flattered herself that her vigilance had been successful. It is true the good lady was now and then discomposed by the tinkling of guitars and chanting of love-ditties from the moonlit groves beneath the tower; but she 10 would exhort her niece to shut her ears against such idle minstrelsy, assuring her that it was one of the arts of the opposite sex, by which simple maids were often lured to their undoing. Alas! what chance with a simple maid has a dry lecture against 15 a moonlight serenade?

At length King Philip cut short his sojourn at Granada, and suddenly departed with all his train. The vigilant Fredegonda watched the royal pageant as it issued forth from the Gate of Justice and 20 descended the great avenue leading to the city. When the last banner disappeared from her sight, she returned exulting to her tower, for all her cares were over. To her surprise, a light Arabian steed pawed the ground at the wicket-gate of the garden; 25—to her horror she saw through the thickets of roses a youth in gayly embroidered dress, at the feet of her niece. At the sounds of her footsteps he gave a tender adieu, bounded lightly over the

barrier of reeds and myrtles, sprang upon his horse, and was out of sight in an instant.

The tender Jacinta, in the agony of her grief, lost all thought of her aunt's displeasure. Throwsing herself into her arms, she broke forth into sobs and tears.

"Ay de mi!" cried she; "he's gone! he's gone! and I shall never see him more!"

"Gone! — who is gone? — what youth is that to I saw at your feet?"

"A queen's page, aunt, who came to bid me farewell."

"A queen's page, child!" echoed the vigilant Fredegonda, faintly, "and when did you become 15 acquainted with the queen's page?"

"The morning that the gerfalcon came into the tower. It was the queen's gerfalcon, and he came in pursuit of it."

"Ah silly, silly girl! know that there are no gercofalcons half so dangerous as these young prankling
pages, and it is precisely such simple birds as thee
that they pounce upon."

The aunt was at first indignant at learning that in spite of her boasted vigilance, a tender inter-25 course had been carried on by the youthful lovers, almost beneath her eye; but when she found that her simple-hearted niece, though thus exposed, without the protection of bolt or bar, to all the machinations of the opposite sex, had come forth

unsinged from the fiery ordeal, she consoled herself with the persuasion that it was owing to the chaste and cautious maxims in which she had, as it were, steeped her to the very lips.

While the aunt laid this soothing unction to her s pride, the niece treasured up the oft-repeated vows of fidelity of the page. But what is the love of restless, roving man? A vagrant stream that dallies for a time with each flower upon its bank, then passes on, and leaves them all in tears.

Days, weeks, months, elapsed, and nothing more was heard of the page. The pomegranate ripened, the vine yielded up its fruit, the autumnal rains descended in torrents from the mountains; the Sierra Nevada became covered with a snowy 15 mantle, and wintry blasts howled through the halls of the Alhambra — still he came not. The winter passed away. Again the genial spring burst forth with song and blossom and balmy zephyr; the snows melted from the mountains, until none re- 20 mained but on the lofty summit of Nevada, glistening through the sultry summer air. Still nothing was heard of the forgetful page.

In the meantime the poor little Jacinta grew pale and thoughtful. Her former occupations and 25 amusements were abandoned, her silk lay entangled, her guitar unstrung, her flowers were neglected, the notes of her bird unheeded, and her eyes, once so bright, were dimmed with secret weeping. If

any solitude could be devised to foster the passion of a love-lorn damsel it would be such a place as the Alhambra, where everything seems disposed to produce tender and romantic reveries. It is a very paradise for lovers; how hard then to be alone in such a paradise — and not merely alone, but forsaken!

"Alas, silly child!" would the staid and immaculate Fredegonda say, when she found her niece in one of her desponding moods — "did I not warn thee against the wiles and deceptions of these men? What couldst thou expect, too, from one of a haughty and aspiring family — thou an orphan, the descendant of a fallen and impoverished line? Be assured, if the youth were true, his father, who is one of the proudest nobles about the court, would prohibit his union with one so humble and portionless as thou. Pluck up thy resolution therefore, and drive these idle notions from thy mind."

The words of the immaculate Fredegonda only served to increase the melancholy of her niece, but she sought to indulge it in private. At a late hour one midsummer night, after her aunt had retired to rest, she remained alone in the hall of the tower, seated beside the alabaster fountain. It was here that the faithless page had first knelt and kissed her hand; it was here that he had often vowed eternal fidelity. The poor little damsel's heart was overladen with sad and tender recollections, her tears



A GIRBER OF ALTHUMA, & SEE MIRROR THE WINDOW OF THE HALL OF THE TWO SISTERS

I saints remained alone in the half of the tower, seasod beside the alabaster fountain."



began to flow, and slowly fell drop by drop into the fountain. By degrees the crystal water became agitated, and — bubble — bubble — bubble — boiled up and was tossed about, until a female figure, richly clad in Moorish robes, slowly rose to 5 view.

Jacinta was so frightened that she fled from the hall and did not venture to return. The next morning she related what she had seen to her aunt, but the good lady treated it as a fantasy of her 10 troubled mind, or supposed she had fallen asleep and dreamt beside the fountain. "Thou hast been thinking of the story of the three Moorish princesses that once inhabitated this tower," continued she, "and it has entered into thy dreams." 15

"What story, aunt? I know nothing of it."

"Thou hast certainly heard of the three princesses, Zayda, Zorayda, and Zorahayda, who were confined in this tower by the king their father, and agreed to fly with three Christian cavaliers. The 20 two first accomplished their escape, but the third failed in her resolution, and, it is said, died in this tower."

"I now recollect to have heard of it," said Jacinta, "and to have wept over the fate of the 25 gentle Zorahayda."

"Thou mayest well weep over her fate," continued the aunt, "for the lover of Zorahayda was thy ancestor. He long bemoaned his Moorish love;

but time cured him of his grief, and he married a Spanish lady, from whom thou art descended."

Jacinta ruminated over these words. "That which I have seen is no fantasy of the brain," said 5 she to herself, "I am confident. If indeed it be the spirit of the gentle Zorahayda, which I have heard lingers about this tower, of what should I be afraid? I'll watch by the fountain to-night — perhaps the visit will be repeated."

Towards midnight, when everything was quiet, she again took her seat in the hall. As the bell in the distant watch-tower of the Alhambra struck the midnight hour, the fountain was again agitated; and bubble — bubble — it tossed about to the waters until the Moorish female again rose to view. She was young and beautiful; her dress was rich with jewels, and in her hand she held a silver lute. Jacinta trembled and was faint, but was reassured by the soft and plaintive voice of the apparition, and the sweet expression of her pale, melancholy countenance.

"Daughter of mortality," said she, "what aileth thee? Why do thy tears trouble my fountain, and thy sighs and plaints disturb the quiet watches of 25 the night?"

"I weep because of the faithlessness of man, and I bemoan my solitary and forsaken state."

"Take comfort; thy sorrows may yet have an end. Thou beholdest a Moorish princess, who,

like thee, was unhappy in her love. A Christian knight, thy ancestor, won my heart, and would have borne me to his native land and to the bosom of his church. I was a convert in my heart, but I lacked courage equal to my faith, and lingered 5 till too late. For this the evil genii are permitted to have power over me, and I remain enchanted in this tower until some pure Christian will deign to break the magic spell. Wilt thou undertake the task?"

"I will," replied the damsel, trembling.

"Come hither, then, and fear not; dip thy hand in the fountain, sprinkle the water over me, and baptize me after the manner of thy faith; so shall the enchantment be dispelled, and my troubled 15 spirit have repose."

The damsel advanced with faltering steps, dipped her hand in the fountain, collected water in the palm, and sprinkled it over the pale face of the phantom.

The latter smiled with ineffable benignity. She dropped her silver lute at the feet of Jacinta, crossed her white arms upon her bosom, and melted from sight, so that it seemed merely as if a shower of dewdrops had fallen into the fountain.

Jacinta retired from the hall filled with awe and wonder. She scarcely closed her eyes that night; but when she awoke at daybreak out of a troubled slumber, the whole appeared to her like a distem-

pered dream. On descending into the hall, however, the truth of the vision was established, for beside the fountain she beheld the silver lute glittering in the morning sunshine.

She hastened to her aunt, to relate all that had befallen her, and called her to behold the lute as a testimonial of the reality of her story. If the good lady had any lingering doubts, they were removed when Jacinta touched the instrument, for she drew 10 forth such ravishing tones as to thaw even the frigid bosom of the immaculate Fredegonda, that region of eternal winter, into a genial flow. Nothing but supernatural melody could have produced such an effect.

The extraordinary power of the lute became every day more and more apparent. The way-farer passing by the tower was detained, and, as it were, spellbound in breathless ecstasy. The very birds gathered in the neighboring trees, and hush-20 ing their own strains, listened in charmed silence.

Rumor soon spread the news abroad. The inhabitants of Granada thronged to the Alhambra to catch a few notes of the transcendent music that floated about the Tower of Las Infantas.

The lovely little minstrel was at length drawn forth from her retreat. The rich and powerful of the land contended who should entertain and do honor to her; or rather, who should secure the charms of her lute to draw fashionable throngs to

their saloons. Wherever she went her vigilant aunt kept a dragon watch at her elbow, awing the throngs of impassioned admirers who hung in raptures on her strains. The report of her wonderful powers spread from city to city. Malaga, Seville, Cordova, 5 all became successively mad on the theme; nothing was talked of throughout Andalusia but the beautiful minstrel of the Alhambra. How could it be otherwise among a people so musical and gallant as the Andalusians, when the lute was magical in its 10 powers, and the minstrel inspired by love!

While all Andalusia was thus music mad, a different mood prevailed at the court of Spain. Philip V., as is well known, was a miserable hypochondriac, and subject to all kinds of fancies. Sometimes he 15 would keep to his bed for weeks together, groaning under imaginary complaints. At other times he would insist upon abdicating his throne, to the great annoyance of his royal spouse, who had a strong relish for the splendors of a court and the 20 glories of a crown, and guided the sceptre of her imbecile lord with an expert and steady hand.

Nothing was found to be so efficacious in dispelling the royal megrims as the power of music; the queen took care, therefore, to have the best 25 performers, both vocal and instrumental, at hand, and retained the famous Italian singer Farinelli about the court as a kind of royal physician.

At the moment we treat of, however, a freak had

come over the mind of this sapient and illustrious Bourbon that surpassed all former vagaries. After a long spell of imaginary illness, which set all the strains of Farinelli and the consultations of a whole 5 orchestra of court fiddlers at defiance, the monarch fairly, in idea, gave up the ghost, and considered himself absolutely dead.

This would have been harmless enough, and even convenient both to his queen and courtiers, had he been content to remain in the quietude befitting a dead man; but to their annoyance he insisted upon having the funeral ceremonies performed over him, and, to their inexpressible perplexity, began to grow impatient, and to revile bitterly at them for negligence and disrespect, in leaving him unburied. What was to be done? To disobey the king's positive commands was monstrous in the eyes of the obsequious courtiers of a punctilious court—but to obey him, and bury him alive, would be converged to the converged to the converged to the downright regicide!

In the midst of this fearful dilemma a rumor reached the court of the female minstrel who was turning the brains of all Andalusia. The queen despatched missions in all haste to summon her to 25 St. Ildefonso, where the court at that time resided.

Within a few days, as the queen with her maids of honor was walking in those stately gardens, intended, with their avenues and terraces and fountains, to eclipse the glories of Versailles, the

far-famed minstrel was conducted into her presence. The imperial Elizabetta gazed with surprise at the youthful and unpretending appearance of the little being that had set the world madding. She was in her picturesque Andalusian dress, her silver lute s in hand, and stood with modest and downcast eyes, but with a simplicity and freshness of beauty that still bespoke her "the Rose of the Alhambra."

As usual she was accompanied by the ever-vigilant Fredegonda, who gave the whole history of her 10 parentage and descent to the inquiring queen. If the stately Elizabetta had been interested by the appearance of Jacinta, she was still more pleased when she learnt that she was of a meritorious though impoverished line, and that her father had bravely 15 fallen in the service of the crown. "If thy powers equal thy renown," said she, "and thou canst cast forth this evil spirit that possesses thy sovereign, thy fortunes shall henceforth be my care, and honors and wealth attend thee."

Impatient to make trial of her skill, she led the way at once to the apartment of the moody monarch.

Jacinta followed with downcast eyes through files of guards and crowds of courtiers. They 25 arrived at length at a great chamber hung with black. The windows were closed to exclude the light of day; a number of yellow wax tapers in silver sconces diffused a lugubrious light, and

dimly revealed the figures of mutes in mourning dresses, and courtiers who glided about with noiseless step and woebegone visage. In the midst of a funeral bed or bier, his hands folded on his breast, and the tip of his nose just visible, lay extended this would-be-buried monarch.

The queen entered the chamber in silence, and pointing to a footstool in an obscure corner, beckoned to Jacinta to sit down and commence.

10 At first she touched her lute with a faltering hand, but gathering confidence and animation as she proceeded, drew forth such soft aërial harmony, that all present could scarce believe it mortal. As to the monarch, who had already considered himself in 15 the world of spirits, he set it down for some angelic melody or the music of the spheres. By degrees the theme was varied, and the voice of the minstrel accompanied the instrument. She poured forth one of the legendary ballads treating of the ancient 20 glories of the Alhambra and the achievements of the Moors. Her whole soul entered into the theme for with the recollections of the Alhambra was associated the story of her love. The funeralchamber resounded with the animating strain. It 25 entered into the gloomy heart of the monarch. raised his head and gazed around: he sat up on his couch, his eye began to kindle - at length, leaping upon the floor, he called for sword and buckler

The triumph of music, or rather of the enchanted lute, was complete; the demon of melancholy was cast forth; and as it were, a dead man brought to life. The windows of the apartment were thrown open; the glorious effulgence of Spanish sunshine s burst into the late lugubrious chamber; all eyes sought the lovely enchantress, but the lute had fallen from her hand, she had sunk upon the earth, and the next moment was clasped to the bosom of Ruyz de Alarcon.

The nuptials of the happy couple were celebrated soon afterwards with great splendor, and the Rose of the Alhambra became the ornament and delight of the court. "But hold — not so fast" — I hear the reader exclaim; "this is jumping to the end of 15 a story at a furious rate! First let us know how Ruyz de Alarcon managed to account to Jacinta for his long neglect?" Nothing more easy; the venerable, time-honored excuse, the opposition to his wishes by a proud, pragmatical old father; 20 besides, young people who really like one another soon come to an amicable understanding, and bury all past grievances when once they meet.

But how was the proud, pragmatical old father reconciled to the match?

Oh! as to that, his scruples were easily overcome by a word or two from the queen, especially as dignities and rewards were showered upon the blooming favorite of royalty. Besides, the lute of

Jacinta, you know, possessed a magic power, and could control the most stubborn head and hardest breast.

And what came of the enchanted lute.

Oh, that is the most curious matter of all, and plainly proves the truth of the whole story. That lute remained for some time in the family, but was purloined and carried off, as was supposed, by the great singer Farinelli, in pure jealousy. At to his death it passed into other hands in Italy, who were ignorant of its mystic powers, and melting down the silver, transferred the strings to an old Cremona fiddle. The strings still retain something of their magic virtues. A word in the reader's 15 ear, but let it go no further: that fiddle is now bewitching the whole world, — it is the fiddle of Paganini!





If In themse case these railed, as governor of the Albambea, a doughty tild cave, scrimmanly anaway by the latter of El Esbernador Marco, or "the one-tarmed governor"

## THE GOVERNOR AND THE NOTARY

In former times there ruled, as governor of the Alhambra, a doughty old cavalier, who, from having lost one arm in the wars, was commonly known by the name of El Gobernador Manco, or "the one-armed governor." He in fact prided himself supon being an old soldier, wore his moustaches curled up to his eyes, a pair of campaigning boots, and a toledo as long as a spit, with his pocket-hand-kerchief in the basket-hilt.

He was, moreover, exceedingly proud and punc- 10 tilious, and tenacious of all his privileges and dignities. Under his sway the immunities of the Alhambra, as a royal residence and domain, were rigidly exacted. No one was permitted to enter the fortress with fire-arms, or even with a sword 15 or staff, unless he were of a certain rank; and every horseman was obliged to dismount at the gate, and lead his horse by the bridle. Now as the hill of the Alhambra rises from the very midst of the city of Granada, being, as it were, an excrescence of the 20 capital, it must at all times be somewhat irksome to the captain-general, who commands the province, to have thus an *imperium in imperio*, a petty independent post in the very centre of his domains.

It was rendered the more galling, in the present instance, from the irritable jealousy of the old governor, that took fire on the least question of authority and jurisdiction; and from the loose s vagrant character of the people who had gradually nestled themselves within the fortress, as in a sanctuary, and thence carried on a system of roguery and depredation at the expense of the honest inhabitants of the city.

Thus there was a perpetual feud and heartburning between the captain-general and the governor, the more virulent on the part of the latter, inasmuch as the smallest of two neighboring potentates is always the most captious about his 15 dignity. The stately palace of the captain-general stood in the Plaza Nueva, immediately at the foot of the hill of the Alhambra; and here was always a bustle and parade of guards, and domestics, and city functionaries. A beetling bastion of the 20 fortress overlooked the palace and public square in front of it; and on this bastion the old governor would occasionally strut backwards and forwards, with his toledo girded by his side, keeping a wary eye down upon his rival, like a hawk reconnoitring 25 his quarry from his nest in a dry tree.

Whenever he descended into the city, it was in grand parade; on horseback, surrounded by his guards; or in his state coach, an ancient and unwieldy Spanish edifice of carved timber and gilt

# The Governor and the Notary

leather, drawn by eight mules, with running footmen, outriders, and lackeys; on which occasions he flattered himself he impressed every beholder with awe and admiration as vicegerent of the king; though the wits of Granada, particularly those who 5 loitered about the palace of the captain-general, were apt to sneer at his petty parade, and, in allusion to the vagrant character of his subjects, to greet him with the appellation of "the king of the beggars." One of the most fruitful sources of 10 dispute between these two doughty rivals was the right claimed by the governor to have all things passed free of duty through the city that were intended for the use of himself or his garrison. By degrees this privilege had given rise to extensive 15 smuggling. A nest of contrabandistas took up their abode in the hovels of the fortress and the numerous caves in its vicinity, and drove a thriving business under the connivance of the soldiers of the garrison.

The vigilance of the captain-general was aroused. He consulted his legal adviser and factotum, a shrewd, meddlesome *escribano*, or notary, who rejoiced in an opportunity of perplexing the old potentate of the Alhambra, and involving him in a 25 maze of legal subtleties. He advised the captaingeneral to insist upon the right of examining every convoy passing through the gates of his city, and penned a long letter for him in vindication of the

right. Governor Manco was a straightforward cut-and-thrust old soldier, who hated an *escribano* worse than the devil, and this one in particular worse than all other *escribanos*.

- 5 "What!" said he, curling up his moustaches fiercely, "does the captain-general set his man of the pen to practise confusions upon me? I'll let him see an old soldier is not to be baffled by school-craft."
- He seized his pen and scrawled a short letter in a crabbed hand, in which, without deigning to enter into argument, he insisted on the right of transit free of search, and denounced vengeance on any custom-house officer who should lay his unhallowed
- Is hand on any convoy protected by the flag of the Alhambra. While this question was agitated between the two pragmatical potentates, it so happened that a mule laden with supplies for the fortress arrived one day at the gate of Xenil, by which it was to traverse a suburb of the city on its
- which it was to traverse a suburb of the city on its way to the Alhambra. The convoy was headed by a testy old corporal, who had long served under the governor, and was a man after his own heart; as rusty and stanch as an old Toledo blade.
- As they approached the gate of the city, the corporal placed the banner of the Alhambra on the pack-saddle of the mule, and drawing himself up to a perfect perpendicular, advanced with his head dressed to the front, but with the wary side-glance

# The Governor and the Notary

of a cur passing through hostile ground and ready for a snap and a snarl.

"Who goes there?" said the sentinel at the gate.

"Soldier of the Alhambra!" said the corporal, without turning his head.

"What have you in charge?"

"Provisions for the garrison."

"Proceed."

The corporal marched straight forward, followed by the convoy, but had not advanced many paces to before a posse of custom-house officers rushed out of a small toll-house.

"Hallo there!" cried the leader. "Muleteer, halt, and open those packages."

The corporal wheeled round and drew himself 15 up in battle array. "Respect the flag of the Alhambra," said he; "these things are for the governor."

"A figo for the governor and a figo for his flag.

Muleteer, halt, I say."

"Stop the convoy at your peril!" cried the corporal, cocking his musket. "Muleteer, proceed."

The muleteer gave his beast a hearty thwack; the custom-house officer sprang forward and seized the halter; whereupon the corporal levelled his 25 piece and shot him dead.

The street was immediately in an uproar.

The old corporal was seized, and after undergoing sundry kicks, and cuffs, and cudgellings,

which are generally given impromptu by the mob in Spain as a foretaste of the after penalties of the law, he was loaded with irons and conducted to the city prison, while his comrades were permitted to sproceed with the convoy, after it had been well rummaged, to the Alhambra.

The old governor was in a towering passion when he heard of this insult to his flag and capture of his corporal. For a time he stormed about the Moorish to halls, and vapored about the bastions, and looked down fire and sword upon the palace of the captaingeneral. Having vented the first ebullition of his wrath, he despatched a message demanding the surrender of the corporal, as to him alone belonged the right of sitting in judgment on the offences of those under his command. The captain-general, aided by the pen of the delighted escribano, replied at great length, arguing that, as the offence had been committed within the walls of his city, and against one of his civil officers, it was clearly within his proper jurisdiction.

The governor rejoined by a repetition of his demand; the captain-general gave a sur-rejoinder of still greater length and legal acumen; the governor became hotter and more peremptory in his demands, and the captain-general cooler and more copious in his replies; until the old lion-hearted soldier absolutely roared with fury at being thus entangled in the meshes of legal controversy.

# The Governor and the Notary

While the subtle *escribano* was thus amusing himself at the expense of the governor, he was conducting the trial of the corporal, who, mewed up in a narrow dungeon of the prison, had merely a small grated window at which to show his iron-s bound visage and receive the consolations of his friends.

A mountain of written testimony was diligently heaped up, according to Spanish form, by the indefatigable *escribano*; the corporal was completely overwhelmed by it. He was convicted of murder, and sentenced to be hanged.

It was in vain the governor sent down remonstrance and menace from the Alhambra. The fatal day was at hand, and the corporal was put in 15 capilla, that is to say, in the chapel of the prison, as is always done with culprits the day before execution, that they may meditate on their approaching end and repent them of their sins.

Seeing things drawing to extremity, the old gov- 20 ernor determined to attend to the affair in person. For this purpose he ordered out his carriage of state, and, surrounded by his guards, rumbled down the avenue of the Alhambra into the city. Driving to the house of the *escribano*, he summoned him to 25 the portal.

The eye of the old governor gleamed like a coal at beholding the smirking man of the law advancing with an air of exultation.

"What is this I hear," cried he, "that you are about to put to death one of my soldiers?"

"All according to law — all in strict form of justice," said the self-sufficient *escribano*, chuckling 5 and rubbing his hands; "I can show your Excellency the written testimony in the case."

"Fetch it hither," said the governor. The escribano bustled into his office, delighted with having another opportunity of displaying his ingenuity at the expense of the hard-headed veteran. He returned with a satchel full of papers, and began to read a long deposition with professional volubility. By this time a crowd had collected, listening with outstretched necks and gaping mouths.

"Prithee, man, get into the carriage, out of this pestilent throng, that I may the better hear thee," said the governor.

The escribano entered the carriage, when, in a twinkling, the door was closed, the coachman smacked his whip, — mules, carriage, guards, and all dashed off at a thundering rate, leaving the crowd in gaping wonderment; nor did the governor pause until he had lodged his prey in one of the strongest dungeons of the Alhambra.

25 He then sent down a flag of truce in military style, proposing a cartel, or exchange of prisoners, -- the corporal for the notary. The pride of the captain-general was piqued; he returned a contemptuous refusal, and forthwith caused a gallows,

# The Governor and the Notary

tall and strong, to be erected in the centre of the Plaza Nueva for the execution of the corporal.

"Oho! is that the game?" said Governor Manco. He gave orders, and immediately a gibbet was reared on the verge of the great beetling bastion s that overlooked the Plaza. "Now," said he, in a message to the captain-general, "hang my soldier when you please; but at the same time that he is swung off in the square, look up to see your escribano dangling against the sky."

The captain-general was inflexible; troops were paraded in the square; the drums beat, the bell tolled. An immense multitude of amateurs gathered together to behold the execution. On the other hand, the governor paraded his garrison on 15 the bastion, and tolled the funeral dirge of the notary from the Torre de la Campana, or Tower of the Bell.

The notary's wife pressed through the crowd, with a whole progeny of little embryo *escribanos* 20 at her heels, and throwing herself at the feet of the captain-general, implored him not to sacrifice the life of her husband, and the welfare of herself and her numerous little ones, to a point of pride; "for you know the old governor too well," said she, "to 25 doubt that he will put his threat into execution, if you hang the soldier."

The captain-general was overpowered by her tears and lamentations, and the clamors of her

callow brood. The corporal was sent up to the Alhambra, under a guard, in his gallows garb, like a hooded friar, but with head erect and a face of iron. The escribano was demanded in exchange, saccording to the cartel. The once bustling and self-sufficient man of the law was drawn forth from his dungeon more dead than alive. All his flippancy and conceit had evaporated; his hair, it is said, had nearly turned gray with affright, and he to had a downcast, dogged look, as if he still felt the halter round his neck.

The old governor stuck his one arm akimbo, and for a moment surveyed him with an iron smile. "Henceforth, my friend," said he. "moderate 15 your zeal in hurrying others to the gallows; be not too certain of your safety, even though you should have the law on your side; and above all, take care how you play off your schoolcraft another time upon an old soldier."

# GOVERNOR MANCO AND THE SOLDIER

While Governor Manco, or the "one-armed," kept up a show of military state in the Alhambra, he became nettled at the reproaches continually cast upon his fortress, of being a nestling-place of rogues and contrabandistas. On a sudden, the old 5 potentate determined on reform, and setting vigorously to work, ejected whole nests of vagabonds out of the fortress and the gypsy caves with which the surrounding hills are honeycombed. He sent out soldiers, also, to patrol the avenues and 10 footpaths, with orders to take up all suspicious persons.

One bright summer morning a patrol, consisting of the testy old corporal who had distinguished himself in the affair of the notary, a trumpeter, 15 and two privates, was seated under the garden-wall of the Generalife, beside the road which leads down from the Mountain of the Sun, when they heard the tramp of a horse, and a male voice singing in rough though not unmusical tones an old 20 Castilian campaigning-song.

Presently they beheld a sturdy, sunburnt fellow, clad in the ragged garb of a foot-soldier, leading a powerful Arabian horse caparisoned in the ancient Morisco fashion.

Astonished at the sight of a strange soldier descending, steed in hand, from that solitary mountain, the corporal stepped forth and challenged him.

"Who goes there?"

5 "A friend."

"Who and what are you?"

"A poor soldier just from the wars, with a cracked crown and empty purse for a reward."

By this time they were enabled to view him more to narrowly. He had a black patch across his forehead, which, with a grizzled beard, added to a certain dare-devil cast of countenance, while a slight squint threw into the whole an occasional gleam of roguish good-humor.

Having answered the questions of the patrol, the soldier seemed to consider himself entitled to make others in return. "May I ask," said he, "what city is that which I see at the foot of the hill?"

"What city!" cried the trumpeter; "come, that's too bad. Here's a fellow lurking about the Mountain of the Sun, and demands the name of the great city of Granada!"

"Granada! Madre di Dios! can it be possible?"

25 "Perhaps not!" rejoined the trumpeter; "and perhaps you have no idea that yonder are the towers of the Alhambra."

"Son of a trumpet," replied the stranger, "do not trifle with me; if this be indeed the Alhambra,

I have some strange matters to reveal to the governor."

"You will have an opportunity," said the corporal, "for we mean to take you before him." By this time the trumpeter had seized the bridle of 5 the steed, the two privates had each secured an arm of the soldier, the corporal put himself in front, gave the word, "Forward — march!" and away they marched for the Alhambra.

The sight of a ragged foot-soldier and a fine 10 Arabian horse, brought in captive by the patrol, attracted the attention of all the idlers of the fortress, and of those gossip groups that generally assemble about wells and fountains at early dawn. The wheel of the cistern paused in its rotations, and 15 the slip-shod servant-maid stood gaping, with pitcher in hand, as the corporal passed by with his prize. A motley train gradually gathered in the rear of the escort.

Knowing nods and winks and conjectures passed 20 from one to another. "It is a deserter," said one; "A contrabandista," said another; "A bandolero," said a third; — until it was affirmed that a captain of a desperate band of robbers had been captured by the prowess of the corporal and his patrol. 25 "Well, well," said the old cronies, one to another, "captain or not, let him get out of the grasp of old Governor Manco if he can, though he is but one-handed."

Governor Manco was scated in one of the inner halls of the Alhambra, taking his morning's cup of chocolate in company with his confessor — a fat Franciscan friar, from the neighboring convent. A demure, dark-eyed damsel of Malaga, the daughter of his housekeeper, was attending upon him. The world hinted that the damsel, who, with all her demureness, was a sly buxom baggage, had found out a soft spot in the iron heart of the old governor, and held complete control over him. But let that pass — the domestic affairs of these mighty potentates of the earth should not be too narrowly scrutinized.

When word was brought that a suspicious 15 stranger had been taken lurking about the fortress, and was actually in the lower court, in durance of the corporal, waiting the pleasure of his Excellency, the pride and stateliness of office swelled the bosom of the governor. Giving back his chocolate-cup 20 into the hands of the demure damsel, he called for his basket-hilted sword, girded it to his side, twirled up his moustaches, took his seat in a large high-backed chair, assumed a bitter and forbidding aspect, and ordered the prisoner into 25 his presence. The soldier was brought in, still closely pinioned by his captors, and guarded by the corporal. He maintained, however, a resolute, self-confident air, and returned the sharp, scrutinizing look of the governor with an easy

squint, which by no means pleased the punctilious old potentate.

"Well, culprit," said the governor, after he had regarded him for a moment in silence, "what have you to say for yourself — who are you?"

"A soldier, just from the wars, who has brought away nothing but scars and bruises."

"A soldier — humph — a foot-soldier by your garb. I understand you have a fine Arabian horse. I presume you brought him too from the wars, be-10 sides your scars and bruises."

"May it please your Excellency, I have something strange to tell about that horse. Indeed I have one of the most wonderful things to relate. Something too that concerns the security of this is fortress, indeed of all Granada. But it is a matter to be imparted only to your private ear, or in presence of such only as are in your confidence."

The governor considered for a moment, and then directed the corporal and his men to withdraw, 20 but to post themselves outside of the door, and be ready at a call. "This holy friar," said he, "is my confessor, you may say anything in his presence; — and this damsel," nodding towards the handmaid, who had loitered with an air of great curiosity, 25 "this damsel is of great secrecy and discretion, and to be trusted with anything."

The soldier gave a glance between a squint and a leer at the demure handmaid. "I am perfectly

willing," said he, "that the damsel should remain."

When all the rest had withdrawn, the soldier commenced his story. He was a fluent, smoothstongued varlet, and had a command of language above his apparent rank.

"May it please your Excellency," said he, "I am, as I before observed, a soldier, and have seen some hard service, but my term of enlistment being expired, I was discharged, not long since, from the army at Valladolid, and set out on foot for my native village in Andalusia. Yesterday evening the sun went down as I was traversing a great dry plain of Old Castile."

"Hold!" cried the governor, "what is this you say? Old Castile is some two or three hundred miles from this."

"Even so," replied the soldier, coolly, "I told your Excellency I had strange things to relate; 20 but not more strange than true, as your Excellency will find, if you will deign me a patient hearing."

"Proceed, culprit," said the governor, twirling up his moustaches.

"As the sun went down," continued the soldier, I cast my eyes about in search of quarters for the night, but as far as my sight could reach there were no signs of habitation. I saw that I should have to make my bed on the naked plain, with my knapsack for a pillow; but your Excellency is an old

soldier, and knows that to one who has been in the wars, such a night's lodging is no great hardship."

The governor nodded assent, as he drew his pocket-handkerchief out of the basket-hilt to drive away a fly that buzzed about his nose.

"Well, to make a long story short," continued the soldier, "I trudged forward for several miles until I came to a bridge over a deep ravine, through which ran a little thread of water, almost dried up by the summer heat. At one end of the bridge to was a Moorish tower, the upper end all in ruins, but a vault in the foundation quite entire. Here, thinks I, is a good place to make a halt; so I went down to the stream, and took a hearty drink, for the water was pure and sweet, and I was parched 15 with thirst; then, opening my wallet, I took out an onion and a few crusts, which were all my provisions, and seating myself on a stone on the margin of the stream, began to make my supper, intending afterwards to quarter myself for the 20 night in the vault of the tower; and capital quarters they would have been for a campaigner just from the wars, as your Excellency, who is an old soldier, may suppose."

"I have put up gladly with worse in my time," 25 said the governor, returning his pocket-handker-chief into the hilt of his sword.

"While I was quietly crunching my crust," pursued the soldier, "I heard something stir within

the vault; I listened — it was the tramp of a horse. By and by a man came forth from a door in the foundation of the tower, close by the water's edge, leading a powerful horse by the bridle. I could not swell make out what he was, by the starlight. It had a suspicious look to be lurking among the ruins of a tower, in that wild solitary place. He might be a mere wayfarer, like myself; he might be a contrabandista; he might be a bandolero! what of to that? thank heaven and my poverty, I had nothing to lose; so I sat still and crunched my crust.

"He led his horse to the water, close by where I was sitting, so that I had a fair opportunity of reconnoitring him. To my surprise he was dressed is in a Moorish garb, with a cuirass of steel, and a polished skull-cap that I distinguished by the reflection of the stars upon it. His horse, too, was harnessed in the Morisco fashion, with great shovel stirrups. He led him, as I said, to the side of the stream, into which the animal plunged his head almost to the eyes, and drank until I thought he would have burst.

"'Comrade,' said I, 'your steed drinks well; it's a good sign when a horse plunges his muzzle 25 bravely into the water.'

"'He may well drink,' said the stranger, speaking with a Moorish accent; 'it is a good year since he had his last draught.'

"By Santiago,' said I, 'that beats even the

camels I have seen in Africa. But come, you seem to be something of a soldier, will you sit down and take part of a soldier's fare?' In fact, I felt the want of a companion in this lonely place, and was willing to put up with an infidel. Besides, as your s Excellency well knows, a soldier is never very particular about the faith of his company, and soldiers of all countries are comrades on peaceable ground."

The governor again nodded assent.

"Well, as I was saying, I invited him to share ro my supper, such as it was, for I could not do less in common hospitality. 'I have no time to pause for meat or drink,' said he, 'I have a long journey to make before morning.'

15

"'In what direction?' said I.

In what direction? said I.

"'Andalusia,' said he.

"Exactly my route,' said I; 'so, as you won't stop and eat with me, perhaps you will let me mount and ride with you. I see your horse is of a powerful frame; I'll warrant he'll carry double.' 20

"'Agreed,' said the trooper; and it would not have been civil and soldierlike to refuse, especially as I had offered to share my supper with him. So up he mounted, and up I mounted behind him.

"'Hold fast,' said he, 'my steed goes like the 25

wind.'

"'Never fear me,' said I, and so off we set.

"From a walk the horse soon passed to a trot, from a trot to a gallop, and from a gallop to a

harum-scarum scamper. It seemed as if rocks, trees, houses, everything flew hurry-scurry behind us.

""What town is this?' said I.

out of his mouth, the towers of Segovia were out of sight. We swept up the Guadarama Mountains, and down by the Escurial; and we skirted the walls of Madrid, and we scoured away across to the plains of La Mancha. In this way we went up hill and down dale, by towers and cities, all buried in deep sleep, and across mountains, and plains, and rivers, just glimmering in the starlight.

"To make a long story short, and not to fatigue 15 your Excellency, the trooper suddenly pulled up on the side of a mountain. 'Here we are,' said he, 'at the end of our journey.' I looked about, but could see no signs of habitation; nothing but the mouth of a cavern. While I looked I saw multi-20 tudes of people in Moorish dresses, some on horseback, some on foot, arriving as if borne by the wind from all points of the compass, and hurrying into the mouth of the cavern like bees into a hive. Before I could ask a question, the trooper struck 25 his long Moorish spurs into the horse's flanks, and dashed in with the throng. We passed along a steep winding way, that descended into the very bowels of the mountain. As we pushed on, a light began to glimmer up, by little and little, like

the first glimmerings of day, but what caused it I could not discern. It grew stronger and stronger, and enabled me to see everything around. I now noticed, as we passed along, great caverns, opening to the right and left, like halls in an arsenal. In 5 some there were shields, and helmets, and cuirasses, and lances, and cimeters, hanging against the walls; in others there were great heaps of warlike munitions and camp-equipage lying upon the ground.

"It would have done your Excellency's heart 10 good, being an old soldier, to have seen such grand provision for war. Then, in other caverns, there were long rows of horsemen armed to the teeth, with lances raised and banners unfurled, all ready for the field; but they all sat motionless in their 15 saddles, like so many statues. In other halls were warriors sleeping on the ground beside their horses, and foot-soldiers in groups ready to fall into the ranks. All were in old-fashioned Moorish dresses and armor.

"Well, your Excellency, to cut a long story short, we at length entered an immense cavern, or I may say palace, of grotto-work, the walls of which seemed to be veined with gold and silver, and to sparkle with diamonds and sapphires and all kinds 25 of precious stones. At the upper end sat a Moorish king on a golden throne, with his nobles on each side, and a guard of African blacks with drawn cimeters. All the crowd that continued to flock in,

and amounted to thousands and thousands, passed one by one before his throne, each paying homage as he passed. Some of the multitude were dressed in magnificent robes, without stain or blemish, and sparkling with jewels; others in burnished and enamelled armor; while others were in mouldered and mildewed garments, and in armor all battered and dented and covered with rust.

"I had hitherto held my tongue, for your Excellency well knows it is not for a soldier to ask many
questions when on duty, but I could keep silent no
longer.

"Prithee, comrade,' said I, 'what is the meaning of all this?'

mystery. Know, O Christian, that you see before you the court and army of Boabdil the last king of Granada.'

"What is this you tell me?' cried I. 'Boabdil 20 and his court were exiled from the land hundreds of years agone, and all died in Africa.'

replied the Moor; 'but know that Boabdil and the warriors who made the last struggle for Granada 25 were all shut up in the mountain by powerful enchantment. As for the king and army that marched forth from Granada at the time of the surrender, they were a mere phantom train of spirits and demons, permitted to assume those

shapes to deceive the Christian sovereigns. And furthermore let me tell you, friend, that all Spain is a country under the power of enchantment. There is not a mountain cave, not a lonely watchtower in the plains, nor ruined castle on the hills, s but has some spellbound warriors sleeping from age to age within its vaults, until the sins are expiated for which Allah permitted the dominion to pass for a time out of the hands of the faithful. Once every year, on the eve of St. John, they are 10 released from enchantment, from sunset to sunrise, and permitted to repair here to pay homage to their sovereign! and the crowds which you beheld swarming into the cavern are Moslem warriors from their haunts in all parts of Spain. For my 15 own part, you saw the ruined tower of the bridge in Old Castile, where I have now wintered and summered for many hundred years, and where I must be back again by daybreak. As to the battalions of horse and foot which you beheld drawn 20 up in array in the neighboring caverns, they are the spellbound warriors of Granada. It is written in the book of fate, that when the enchantment is broken. Boabdil will descend from the mountain at the head of this army, resume his throne in the 25 Alhambra and his sway of Granada, and gathering together the enchanted warriors from all parts of Spain, will reconquer the Peninsula and restore it to Moslem rule.'

"'And when shall this happen?' said I.

"Allah alone knows: we had hoped the day of deliverance was at hand; but there reigns at present a vigilant governor in the Alhambra, a stanch old soldier, well known as Governor Manco. While such a warrior holds command of the very outpost, and stands ready to check the first irruption from the mountain, I fear Boabdil and his soldiery must be content to rest upon their arms."

Here the governor raised himself somewhat perpendicularly, adjusted his sword, and twirled up his moustaches.

"To make a long story short, and not to fatigue your Excellency, the trooper, having given me 15 this account, dismounted from his steed.

"Tarry here,' said he, 'and guard my steed while I go and bow the knee to Boabdil.' So saying, he strode away among the throng that pressed forward to the throne.

20 "What's to be done?' thought I, when thus left to myself; 'shall I wait here until this infidel returns to whisk me off on his goblin steed, the Lord knows where; or shall I make the most of my time and beat a retreat from this hobgoblin com-

war. So hoisting myself from the crupper into the

saddle, I turned the reins, struck the Moorish stirrups into the sides of the steed, and put him to make the best of his way out of the passage by which he had entered. As we scoured by the halls where the Moslem horsemen sat in motionless 5 battalions, I thought I heard the clang of armor and a hollow murmur of voices. I gave the steed another taste of the stirrups and doubled my speed. There was now a sound behind me like a rushing blast; I heard the clatter of a thousand hoofs; a 10 countless throng overtook me. I was borne along in the press, and hurled forth from the mouth of the cavern, while thousands of shadowy forms were swept off in every direction by the four winds of heaven. 15

"In the whirl and confusion of the scene I was thrown senseless to the earth. When I came to myself, I was lying on the brow of a hill, with the Arabian steed standing beside me; for in falling, my arm had slipped within the bridle, which, I 20 presume, prevented his whisking off to Old Castile.

"Your Excellency may easily judge of my surprise, on looking round, to behold hedges of aloes and Indian figs and other proofs of a southern 25 climate, and to see a great city below me, with towers, and palaces, and a grand cathedral.

"I descended the hill cautiously, leading my steed, for I was afraid to mount him again, lest he

should play me some slippery trick. As I descended I met with your patrol, who let me into the secret that it was Granada that lay before me, and that I was actually under the walls of the Alhambra, the fortress of the redoubted Governor Manco, the terror of all enchanted Moslems. When I heard this, I determined at once to seek your Excellency, to inform you of all that I had seen, and to warn you of the perils that surround and undermine you, that you may take measures in time to guard your fortress, and the kingdom itself, from this intestine army that lurks in the very bowels of the land."

"And prithee, friend, you who are a veteran cam-15 paigner, and have seen so much service," said the governor, "how would you advise me to proceed, in order to prevent this evil?"

"It is not for a humble private of the ranks," said the soldier, modestly, "to pretend to instruct 20 a commander of your Excellency's sagacity, but it appears to me that your Excellency might cause all the caves and entrances in the mountains to be walled up with solid mason-work, so that Boabdil and his army might be completely corked up in their 25 subterranean habitation. If the good father, too," added the soldier, reverently bowing to the friar, and devoutly crossing himself, "would consecrate the barricadoes with his blessing, and put up a few crosses and relics and images of saints, I think they

might withstand all the power of infidel enchantments."

"They doubtless would be of great avail," said the friar.

The Governor now placed his arm akimbo, with 5 his hand resting on the hilt of his toledo, fixed his eye upon the soldier, and gently wagging his head from one side to the other, —

"So, friend," said he, "then you really suppose I am to be gulled with this cock-and-bull story to about enchanted mountains and enchanted Moors? Hark ye, culprit!—not another word. An old soldier you may be, but you'll find you have an older soldier to deal with, and one not easily outgeneralled. Ho! guards there! put this fellow in 15 irons."

The demure handmaid would have put in a word in favor of the prisoner, but the governor silenced her with a look.

As they were pinioning the soldier, one of the <sup>20</sup> guards felt something of bulk in his pocket, and drawing it forth, found a long leathern purse that appeared to be well filled. Holding it by one corner, he turned out the contents upon the table before the governor, and never did freebooter's <sup>25</sup> bag make more gorgeous delivery. Out tumbled rings and jewels, and rosaries of pearls, and sparkling diamond crosses, and a profusion of ancient golden coin, some of which fell jingling to the floor,

and rolled away to the uttermost parts of the chamber.

For a time the functions of justice were suspended; there was a universal scramble after the sglittering fugitives. The governor alone, who was imbued with true Spanish pride, maintained his stately decorum, though his eye betrayed a little anxiety until the last coin and jewel was restored to the sack.

The friar was not so calm; his whole face glowed like a furnace, and his eyes twinkled and flashed at the sight of the rosaries and crosses.

"Sacrilegious wretch that thou art!" exclaimed he; "what church or sanctuary hast thou been 15 plundering of these sacred relics?"

"Neither one nor the other, holy father. If they be sacrilegious spoils, they must have been taken, in times long past, by the infidel trooper I have mentioned. I was just going to tell his Excellency when he interrupted me, that on taking possession of the trooper's horse, I unhooked a leathern sack which hung at the saddle-bow, and which I presume contained the plunder of his campaignings in the days of old, when the Moors overran the country."

5 "Mighty well; at present you will make up your mind to take up your quarters in a chamber of the Vermilion Tower, which, though not under a magic spell, will hold you as safe as any cave of your enchanted Moors."

"Your Excellency will do as you think proper," said the prisoner, coolly. "I shall be thankful to your Excellency for any accommodation in the fortress. A soldier who has been in the wars, as your Excellency well knows, is not particular about 5 his lodgings. Provided I have a snug dungeon and regular rations, I shall manage to make myself comfortable. I would only entreat that while your Excellency is so careful about me, you would have an eye to your fortress, and think on the hint 10 I dropped about stopping up the entrances to the mountain."

Here ended the scene. The prisoner was conducted to a strong dungeon in the Vermilion Tower, the Arabian steed was led to his Excellency's 15 stable, and the trooper's sack was deposited in his Excellency's strong box. To the latter, it is true, the friar made some demur, questioning whether the sacred relics, which were evidently sacrilegious spoils, should not be placed in custody of the 20 Church; but as the governor was peremptory on the subject, and was absolute lord in the Alhambra, the friar discreetly dropped the discussion, but determined to convey intelligence of the fact to the Church dignitaries in Granada.

To explain these prompt and rigid measures on the part of old Governor Manco, it is proper to observe, that about this time the Alpuxarra Mountains in the neighborhood of Granada were terribly

infested by a gang of robbers, under the command of a daring chief named Manuel Borasco, who was accustomed to prowl about the country, and even to enter the city in various disguises, to gain in-5 telligence of the departure of convoys of merchandise, or travellers with well-lined purses, whom they took care to waylay in distant and solitary passes of the road. These repeated and daring outrages had awakened the attention of govern-10 ment, and the commanders of the various posts had received instructions to be on the alert, and to take up all suspicious stragglers. Governor Manco was particularly zealous in consequence of the various stigmas that had been cast upon his fortress, and 15 he now doubted not he had entrapped some formidable desperado of this gang.

In the meantime the story took wind, and became the talk, not merely of the fortress, but of the whole city of Granada. It was said that the noted robber Manuel Borasco, the terror of the Alpuxarras, had fallen into the clutches of old Governor Manco, and been cooped up by him in a dungeon of the Vermilion Tower; and every one who had been robbed by him flocked to recognize the marauder. The Vermilion Tower, as is well known, stands apart from the Alhambra on a sister hill, separated from the main fortress by the ravine down which passes the main avenue. There were no outer walls, but a sentinel patrolled before

the tower. The window of the chamber in which the soldier was confined was strongly grated, and looked upon a small esplanade. Here the good folks of Granada repaired to gaze at him, as they would at a laughing hyena, grinning through the s



"The Verminos Tower stands apart from the Albanbara on a luter hill."

cage of a menageric. Nobody, however, recognized him for Manuel Borasco, for that terrible robber was noted for a ferocious physiognomy, and had by no means the good-humored squint of the prisoner. Visitors came not merely from the city, to

but from all parts of the country; but nobody knew him, and there began to be doubts in the minds of the common people whether there might not be some truth in his story. That Boabdil and shis army were shut up in the mountain, was an old tradition which many of the ancient inhabitants had heard from their fathers. Numbers went up to the Mountain of the Sun, or rather of St. Elena, in search of the cave mentioned by the soldier; and saw and peeped into the deep, dark pit, descending, no one knows how far, into the mountain, and which remains there to this day — the fabled entrance to the subterranean abode of Boabdil.

By degrees the soldier became popular with the r5 common people. A freebooter of the mountains is by no means the opprobrious character in Spain that a robber is in any other country; on the contrary, he is a kind of chivalrous personage in the eyes of the lower classes. There is always a discoposition, also, to cavil at the conduct of those in command; and many began to murmur at the high-handed measures of old Governor Manco, and to look upon the prisoner in the light of a martyr.

The soldier, moreover, was a merry, waggish <sup>25</sup> fellow, that had a joke for every one who came near his window, and a soft speech for every female. He had procured an old guitar, also, and would sit by his window and sing ballads and love-ditties, to the delight of the women of the neighborhood,

who would assemble on the esplanade in the evening and dance boleros to his music. Having trimmed off his rough beard, his sunburnt face found favor in the eyes of the fair, and the demure handmaid of the governor declared that his squint was 5 perfectly irresistible. This kind-hearted damsel had from the first evinced a deep sympathy in his fortunes, and having in vain tried to mollify the governor, had set to work privately to mitigate the rigor of his dispensations. Every day she brought 10 the prisoner some crumbs of comfort which had fallen from the governor's table, or been abstracted from his larder, together with, now and then, a consoling bottle of choice Val de Peñas, or rich Malaga. IS

While this petty treason was going on in the very centre of the old governor's citadel, a storm of open war was brewing up among his external foes. The circumstance of a bag of gold and jewels having been found upon the person of the supposed 20 robber, had been reported, with many exaggerations, in Granada. A question of territorial jurisdiction was immediately started by the governor's inveterate rival, the captain-general. He insisted that the prisoner had been captured without the 25 precincts of the Alhambra, and within the rules of his authority. He demanded his body, therefore, and the spolia opima taken with him. Due information having been carried likewise by the

friar to the grand inquisitor of the crosses and rosaries, and other relics contained in the bag, he claimed the culprit as having been guilty of sacrilege, and insisted that his plunder was due to the 5 Church, and his body to the next auto-da-fe. The feuds ran high. The governor was furious, and swore, rather than surrender his captive, he would hang him up within the Alhambra, as a spy caught within the purlieus of the fortress.

of soldiers to transfer the prisoner from the Vermilion Tower to the city. The grand inquisitor was equally bent upon despatching a number of the familiars of the Holy Office. Word was brought 15 late at night to the governor of these machinations. "Let them come," said he; "they'll find me beforehand with them. He must rise bright and early who would take in an old soldier." He

and early who would take in an old soldier." He accordingly issued orders to have the prisoner removed, at daybreak, to the donjon keep within the walls of the Alhambra. "And d'ye hear, child," said he to his demure handmaid, "tap at my door, and wake me before cockcrowing, that I may see to the matter myself."

The day dawned, the cock crowed, but nobody tapped at the door of the governor. The sun rose high above the mountain-tops, and glittered in at his casement, ere the governor was awakened from his morning dreams by his veteran corporal,

#### Governor Manco and the Soldier

who stood before him with terror stamped upon his iron visage.

"He's off! he's gone!" cried the corporal, gasping for breath.

"Who's off — who 's gone?"

"The soldier — the robber — the devil, for aught I know. His dungeon is empty, but the door locked; no one knows how he has escaped out of it."

"Who saw him last?"

"Your handmaid; she brought him his supper."

10

"Let her be called instantly."

Here was new matter of confusion. The chamber of the demure damsel was likewise empty; her bed had not been slept in. She had doubtless gone 15 off with the culprit, as she had appeared for some days past to have frequent conversations with him.

This was wounding the old governor in a tender part, but he had scarce time to wince at it, when new misfortunes broke upon his view. On going 20 into his cabinet he found his strong box open, the leather purse of the trooper abstracted, and with it a couple of corpulent bags of doubloons.

But how, and which way, had the fugitives escaped? An old peasant, who lived in a cottage 25 by the roadside leading up into the Sierra, declared that he had heard the tramp of a powerful steed, just before daybreak, passing up into the mountains. He had looked out at his casement, and

could just distinguish a horseman, with a female seated before him.

"Search the stables!" cried Governor Manco. The stables were searched. All the horses were in their stalls, excepting the Arabian steed. In his place was a stout cudgel, tied to the manger, and on it a label bearing these words, "A Gift to Governor Manco, from an Old Soldier."

# LEGEND OF THE TWO DISCREET STATUES

There lived once in a waste apartment of the Alhambra a merry little fellow, named Lope Sanchez, who worked in the gardens, and was as brisk and as blithe as a grasshopper, singing all day long. He was the life and soul of the fortress; s when his work was over, he would sit on one of the stone benches of the esplanade, strum his guitar, and sing long ditties about the Cid, and Barnardo del Carpio, and Fernando del Pulgar, and other Spanish heroes, for the amusement of the old ro soldiers of the fortress; or would strike up a merrier tune, and set the girls dancing boleros and fandangos.

Like most little men, Lope Sanchez had a strapping buxom dame for a wife, who could almost have 15 put him in her pocket; but he lacked the usual poor man's lot — instead of ten children he had but one. This was a little black-eyed girl about twelve years of age, named Sanchica, who was as merry as himself, and the delight of his heart. 20 She played about him as he worked in the gardens, danced to his guitar as he sat in the shade, and ran as wild as a young fawn about the groves and alleys and ruined halls of the Alhambra.

It was now the eve of the blessed St. John, and the holiday-loving gossips of the Alhambra, men, women, and children, went up at night to the Mountain of the Sun, which rises above the Generalife, s to keep their midsummer vigil on its level summit. It was a bright moonlight night, and all the mountains were gray and silvery, and the city, with its domes and spires, lay in shadows below, and the Vega was like a fairy land, with haunted streams 10 gleaming among its dusky groves. On the highest part of the mountain they lit up a bonfire, according to an old custom of the country handed down from the Moors. The inhabitants of the surrounding country were keeping a similar vigil, and 15 bonfires, here and there in the Vega, and along the folds of the mountains, blazed up palely in the moonlight.

The evening was gayly passed in dancing to the guitar of Lope Sanchez, who was never so joyous 20 as when on a holiday revel of the kind. While the dance was going on, the little Sanchica with some of her playmates sported among the ruins of an old Moorish fort that crowns the mountain, when, in gathering pebbles in the fosse, she found 25 a small hand curiously carved of jet, the fingers closed, and the thumb firmly clasped upon them. Overjoyed with her good fortune, she ran to her mother with her prize. It immediately became a subject of sage speculation, and was eyed by

some with superstitious distrust. "Throw it away," said one; "it's Moorish, — depend upon it, there's mischief and witchcraft in it." "By no means," said another; "you may sell it for something to the jewellers of the Zacatin." In the smidst of this discussion an old tawny soldier drew near, who had served in Africa, and was as swarthy as a Moor. He examined the hand with a knowing look. "I have seen things of this kind," said he, "among the Moors of Barbary. It is a great virtue to guard against the evil eye, and all kinds of spells and enchantments. I give you joy, friend Lope, this bodes good luck to your child."

Upon hearing this, the wife of Lope Sanchez tied the little hand of jet to a ribbon, and hung it round 15 the neck of her daughter.

The sight of this talisman called up all the favorite superstitions about the Moors. The dance was neglected, and they sat in groups on the ground, telling old legendary tales handed down 20 from their ancestors. Some of their stories turned upon the wonders of the very mountain upon which they were seated, which is a famous hobgoblin region. One ancient crone gave a long account of the subterranean palace in the bowels of that 25 mountain where Boabdil and all his Moslem court are said to remain enchanted. "Among yonder ruins," said she, pointing to some crumbling walls and mounds of earth on a distant part of the moun-

tain, "there is a deep black pit that goes down, down into the very heart of the mountain. For all the money in Granada I would not look down into it. Once upon a time a poor man of the Alhambra, 5 who tended goats upon this mountain, scrambled down into that pit after a kid that had fallen in. He came out again all wild and staring, and told such things of what he had seen that every one thought his brain was turned. He raved for a 10 day or two about the hobgoblin Moors that had pursued him in the cavern, and could hardly be persuaded to drive his goats up again to the mountain. He did so at last, but, poor man, he never came down again. The neighbors found his goats 15 browsing about the Moorish ruins, and his hat and mantle lying near the mouth of the pit, but he was never more heard of."

The little Sanchica listened with breathless attention to this story. She was of a curious nature, 20 and felt immediately a great hankering to peep into this dangerous pit. Stealing away from her companions, she sought the distant ruins, and, after groping for some time among them, came to a small hollow, or basin, near the brow of the valley of the Darro. In the centre of this basin yawned the mouth of the pit. Sanchica ventured to the verge, and peeped in. All was as black as pitch, and gave an idea of immeasurable depth.

Her blood ran cold; she drew back, then peeped in again, then would have run away, then took another peep, — the very horror of the thing was delightful to her. At length she rolled a large stone, and pushed it over the brink. For some time it fell in s silence; then struck some rocky projection with a violent crash; then rebounded from side to side, rumbling and tumbling, with a noise like thunder; then made a final splash into water, far, far below, — and all was again silent.

The silence, however, did not long continue. It seemed as if something had been awakened within this dreary abyss. A murmuring sound gradually rose out of the pit like the hum and buzz of a beehive. It grew louder and louder, there was the 15 confusion of voices as of a distant multitude, together with the faint din of arms, clash of cymbals and clangor of trumpets, as if some army were marshalling for battle in the very bowels of the mountain.

The child drew off with silent awe, and hastened back to the place where she had left her parents and their companions. All were gone. The bonfire was expiring, and its last wreath of smoke curling up in the moonshine. The distant fires that 25 had blazed along the mountains and in the Vega were all extinguished, and everything seemed to have sunk to repose. Sanchica called her parents and some of her companions by name, but received

no reply. She ran down the side of the mountain, and by the gardens of the Generalife, until she arrived in the alley of trees leading to the Alhambra, when she seated herself on a bench of a woody 5 recess, to recover breath. The bell from the watch-tower of the Alhambra tolled midnight. There was a deep tranquillity as if all nature slept; excepting the low tinkling sound of an unseen stream that ran under the covert of the bushes. To The breathing sweetness of the atmosphere was lulling her to sleep, when her eye was caught by something glittering at a distance, and to her surprise she beheld a long cavalcade of Moorish warriors pouring down the mountain side and 15 along the leafy avenues. Some were armed with lances and shields; others, with cimeters and battle-axes, and with polished cuirasses that flashed in the moonbeams. Their horses pranced proudly and champed upon their bits, but their tramp 20 caused no more sound than if they had been shod with felt, and the riders were all as pale as death. Among them rode a beautiful lady, with a crowned head and long golden locks entwined with pearls. The housings of her palfrey were of crimson velvet 25 embroidered with gold, and swept the earth; but she rode all disconsolate, with eyes ever fixed upon the ground.

Then succeeded a train of courtiers magnificently arrayed in robes and turbans of divers colors, and

amidst them, on a cream-colored charger, rode King Boabdil el Chico, in a royal mantle covered with jewels, and a crown sparkling with diamonds. The little Sanchica knew him by his yellow beard, and his resemblance to his portrait, which she had 5 often seen in the picture-gallery of the Generalife. She gazed in wonder and admiration at this royal pageant, as it passed glistening among the trees; but though she knew these monarchs and courtiers and warriors, so pale and silent, were out of the 10 common course of nature, and things of magic and enchantment, yet she looked on with a bold heart, such courage did she derive from the mystic talisman of the hand, which was suspended about her neck.

The cavalcade having passed by, she rose and followed. It continued on to the great Gate of Justice, which stood wide open; the old invalid sentinels on duty lay on the stone benches of the barbican, buried in profound and apparently 20 charmed sleep, and the phantom pageant swept noiselessly by them with flaunting banner and triumphant state. Sanchica would have followed; but to her surprise she beheld an opening in the earth, within the barbican, leading down beneath 25 the foundations of the tower. She entered for a little distance, and was encouraged to proceed by finding steps rudely hewn in the rock, and a vaulted passage here and there lit up by a silver lamp,

which, while it gave light, diffused likewise a grateful fragrance. Venturing on, she came at last to a great hall, wrought out of the heart of the mountain, magnificently furnished in the Moorish style, 5 and lighted up by silver and crystal lamps. Here, on an ottoman, sat an old man in Moorish dress, with a long white beard, nodding and dozing, with a staff in his hand, which seemed ever to be slipping from his grasp; while at a little distance sat a beauto tiful lady, in ancient Spanish dress, with a coronet all sparkling with diamonds, and her hair entwined with pearls, who was softly playing on a silver lyre. The little Sanchica now recollected a story she had heard among the old people of the Alham-15 bra, concerning a Gothic princess confined in the centre of the mountain by an old Arabian magician, whom she kept bound up in magic sleep by the power of music.

The lady paused with surprise at seeing a mortal 20 in that enchanted hall. "Is it the eve of the blessed St. John?" said she.

"It is," replied Sanchica.

"Then for one night the magic charm is suspended. Come hither, child, and fear not. I am 25 a Christian like thyself, though bound here by enchantment. Touch my fetters with the talisman that hangs about thy neck, and for this night I shall be free."

So saying, she opened her robes and displayed a

broad golden band round her waist, and a golden chain that fastened her to the ground. The child hesitated not to apply the little hand of jet to the golden band, and immediately the chain fell to the earth. At the sound the old man woke and began 5 to rub his eyes; but the lady ran her fingers over the chords of the lyre, and again he fell into a slumber and began to nod, and his staff to falter in his hand. "Now," said the lady, "touch his staff with the talismanic hand of jet." The child did 10 so, and it fell from his grasp, and he sank in a deep sleep on the ottoman. The lady gently laid the silver lyre on the ottoman, leaning it against the head of the sleeping magician; then touching the chords until they vibrated in his ear, - "O potent 15 spirit of harmony," said she, "continue thus to hold his senses in thraldom till the return of day. Now follow me, my child," continued she, "and thou shalt behold the Alhambra as it was in the days of its glory, for thou hast a magic talisman 20 that reveals all enchantments." Sanchica followed the lady in silence. They passed up through the entrance of the cavern into the barbican of the Gate of Justice, and thence to the Plaza de los Algibes, or esplanade within the fortress.

This was all filled with Moorish soldiery, horse and foot, marshalled in squadrons, with banners displayed. There were royal guards also at the portal, and rows of African blacks, with drawn

cimeters. No one spoke a word, and Sanchica passed on fearlessly after her conductor. Her astonishment increased on entering the royal palace, in which she had been reared. The broad moonshine lit up all the halls and courts and gardens almost as brightly as if it were day, but revealed a far different scene from that to which she was accustomed. The walls of the apartments were no longer stained and rent by time. Instead of cob-10 webs, they were now hung with rich silks of Damascus, and the gildings and arabesque paintings were restored to their original brilliancy and freshness. The halls, no longer naked and unfurnished, were set out with divans and ottomans of the rarest 15 stuffs, embroidered with pearls and studded with precious gems, and all the fountains in the courts and gardens were playing.

The kitchens were again in full operation. Cooks were busy preparing shadowy dishes, and roasting 20 and boiling the phantoms of pullets and partridges; servants were hurrying to and fro with silver dishes heaped up with dainties, and arranging a delicious banquet. The Court of Lions was thronged with guards, and courtiers, and alfaquis, 25 as in the old times of the Moors; and at the upper end, in the saloon of judgment, sat Boabdil on his throne, surrounded by his court, and swaying a shadowy sceptre for the night. Nothwithstanding all this throng and seeming bustle, not a voice



Porch of the Hall of Justice in the Alhambra

"In the lial on of judgment lat Bhabdil on his throne, surrounded by his court, and swaying a shadowy sceptre for the night."



nor a footstep was to be heard; nothing interrupted the midnight silence but the splashing of the fountains. The little Sanchica followed her conductress in mute amazement about the palace, until they came to a portal opening to the vaulted pas-5 sages beneath the great tower of Comares. On each side of the portal sat the figure of a nymph, wrought out of alabaster. Their heads were turned aside, and their regards fixed upon the same spot within the vault. The enchanted lady paused, 10 and beckoned the child to her. "Here," said she, "is a great secret, which I will reveal to thee in reward for thy faith and courage. These discreet statues watch over a treasure, hidden in old times by a Moorish king. Tell thy father to search the 15 spot on which their eyes are fixed, and he will find what will make him richer than any man in Granada. Thy innocent hands alone, however, gifted as thou art also with the talisman, can remove the treasure. Bid thy father use it discreetly, and de-20 vote a part of it to the performance of daily masses for my deliverance from this unholy enchantment."

When the lady had spoken these words, she led the child onward to the little garden of Lindaraxa, 25 which is hard by the vault of the statues. The moon trembled upon the waters of the solitary fountain in the centre of the garden, and shed a tender light upon the orange and citron trees. The

beautiful lady plucked a branch of myrtle and wreathed it round the head of the child. "Let this be a memento," said she, "of what I have revealed to thee, and a testimonial of its truth. My hour is s come; I must return to the enchanted hall. Follow me not, lest evil befall thee. Farewell. Remember what I have said, and have masses performed for my deliverance." So saying, the lady entered a dark passage leading beneath the Tower of Comares, 10 and was no longer seen.

The faint crowing of a cock was now heard from the cottages below the Alhambra, in the valley of the Darro, and a pale streak of light began to appear above the eastern mountains. A slight wind 15 arose, there was a sound like the rustling of dry leaves through the courts and corridors, and door after door shut to with a jarring sound.

Sanchica returned to the scenes she had so lately beheld thronged with the shadowy multitude, but 20 Boabdil and his phantom court were gone. The moon shone into empty halls and galleries stripped of their transient splendor, stained and dilapidated by time, and hung with cobwebs. The bat flitted about in the uncertain light, and the frog croaked 25 from the fish-pond.

Sanchica now made the best of her way to a remote staircase that led up to the humble apartment occupied by her family. The door, as usual, was open, for Lope Sanchez was too poor to need

bolt or bar. She crept quietly to her pallet, and, putting the myrtle wreath beneath her pillow, soon fell asleep.

In the morning she related all that had befallen her to her father. Lope Sanchez, however, treated 5 the whole as a mere dream, and laughed at the child for her credulity. He went forth to his customary labors in the garden, but had not been there long when his little daughter came running to him, almost breathless. "Father! father!" cried she, 10 "behold the myrtle wreath which the Moorish lady bound round my head!"

Lope Sanchez gazed with astonishment, for the stalk of the myrtle was of pure gold, and every leaf was a sparkling emerald! Being not much ac-15 customed to precious stones, he was ignorant of the real value of the wreath, but he saw enough to convince him that it was something more substantial than the stuff of which dreams are generally made, and that at any rate the child had dreamt to 20 some purpose. His first care was to enjoin the most absolute secrecy upon his daughter. In this respect, however, he was secure, for she had discretion far beyond her years or sex. He then repaired to the vault, where stood the statues of the two 25 alabaster nymphs. He remarked that their heads were turned from the portal, and that the regards of each were fixed upon the same point in the interior of the building. Lope Sanchez could not

but admire this most discreet contrivance for guarding a secret. He drew a line from the eyes of the statues to the point of regard, made a private mark on the wall, and then retired.

distracted with a thousand cares. He could not help hovering within distant view of the two statues, and became nervous from the dread that the golden secret might be discovered. Every footstep that approached the place made him tremble. He would have given anything could he but have turned the heads of the statues, forgetting that they had looked precisely in the same direction for some hundreds of years, without any person being as the wiser.

"A plague upon them," he would say to himself, "they'll betray all; did ever mortal hear of such a mode of guarding a secret?" Then on hearing any one advance, he would steal off, as though his very lurking near the place would awaken suspicion. Then he would return cautiously, and peep from a distance to see if everything was secure, but the sight of the statues would again call forth his indignation. "Ay, there they stand," would he say, "always looking, and looking, and looking, just where they should not. Confound them! they are just like all their sex; if they have not tongues to tattle with, they'll be sure to do it with their eyes."

At length, to his relief, the long anxious day drew to a close. The sound of footsteps was no longer heard in the echoing halls of the Alhambra; the last stranger passed the threshold, the great portal was barred and bolted, and the bat and the frog s and the hooting owl gradually resumed their nightly vocations in the deserted palace.

Lope Sanchez waited, however, until the night was far advanced before he ventured with his little daughter to the hall of the two nymphs. He 10 found them looking as knowingly and mysteriously as ever at the secret place of deposit. "By your leaves, gentle ladies," thought Lope Sanchez, as he passed between them, "I will relieve you from this charge that must have set so heavy in your minds 15 for the last two or three centuries." He accordingly went to work at the part of the wall which he had marked, and in a little while laid open a concealed recess, in which stood two great jars of porcelain. He attempted to draw them forth, but 20 they were immovable, until touched by the innocent hand of his little daughter. With her aid he dislodged them from their niche, and found, to his great joy, that they were filled with pieces of Moorish gold, mingled with jewels and precious 25 stones. Before daylight he managed to convey them to his chamber, and left the two guardian statutes with their eyes still fixed on the vacant wall

Lope Sanchez had thus on a sudden become a rich man; but riches, as usual, brought a world of cares to which he had hitherto been a stranger. How was he to convey away his wealth with safety? 5 How was he even to enter upon the enjoyment of it without awakening suspicion? Now, too, for the first time in his life the dread of robbers entered into his mind. He looked with terror at the insecurity of his habitation, and went to work to 10 barricade the doors and windows; yet after all his precautions he could not sleep soundly. His usual gayety was at an end, he had no longer a joke or a song for his neighbors, and, in short, became the most miserable animal in the Alhambra. His old 15 comrades remarked this alteration, pitied him heartily, and began to desert him; thinking he must be falling into want, and in danger of looking to them for assistance. Little did they suspect that his only calamity was riches.

The wife of Lope Sanchez shared his anxiety, but then she had ghostly comfort. We ought before this to have mentioned that Lope, being rather a light inconsiderate little man, his wife was accustomed, in all grave matters, to seek the counsel and 25 ministry of her confessor Fray Simon, a sturdy, broad-shouldered, blue-bearded, bullet-headed friar of the neighboring convent of San Francisco, who was in fact the spiritual comforter of half the good wives of the neighborhood. He was, moreover, in

great esteem among divers sisterhoods of nuns; who requited him for his ghostly services by frequent presents of those little dainties and knick-knacks manufactured in convents, such as delicate confections, sweet biscuits, and bottles of spiced 5 cordials, found to be marvellous restoratives after fast and vigils.

Fray Simon thrived in the exercise of his functions. His oily skin glistened in the sunshine as he toiled up the hill of the Alhambra on a sultry 10 day. Yet notwithstanding his sleek condition, the knotted rope round his waist showed the austerity of his self-discipline; the multitude doffed their caps to him as a mirror of piety, and even the dogs scented the odor of sanctity that exhaled from his 15 garments, and howled from their kennels as he passed.

Such was Fray Simon, the spiritual counsellor of the comely wife of Lope Sanchez; and as the father confessor is the domestic confidant of women 20 in humble life in Spain, he was soon acquainted, in great secrecy, with the story of the hidden treasure.

The friar opened his eyes and mouth, and crossed himself a dozen times at the news. After a mo-25 ment's pause, "Daughter of my soul!" said he, "know that thy husband has committed a double sin — a sin against both state and church! The treasure he hath thus seized upon for himself, being

found in the royal domains, belongs of course to the crown; but being infidel wealth, rescued as it were from the very fangs of Satan, should be devoted to the church. Still, however, the matter 5 may be accommodated. Bring hither thy myrtle wreath."

When the good father beheld it, his eyes twinkled more than ever with admiration of the size and beauty of the emeralds. "This," said he, "being to the first-fruits of this discovery, should be dedicated to pious purposes. I will hang it up as a votive offering before the image of San Francisco in our chapel, and will earnestly pray to him, this very night, that your husband be permitted to remain 15 in quiet possession of your wealth."

The good dame was delighted to make her peace with heaven at so cheap a rate, and the friar, putting the wreath under his mantle, departed with saintly steps toward his convent.

when Lope Sanchez came home, his wife told him what had passed. He was excessively provoked, for he lacked his wife's devotion, and had for some time groaned in secret at the domestic visitations of the friar. "Woman," said he, "what hast thou done? thou hast put everything at hazard by thy tattling."

"What!" cried the good woman, "would you forbid my disburdening my conscience to my confessor?"

"No, wife! confess as many of your own sins as you please; but as to this money-digging, it is a sin of my own, and my conscience is very easy under the weight of it."

There was no use, however, in complaining; the secret was told, and, like water spilled on the sand, was not again to be gathered. Their only chance was that the friar would be discreet.

The next day, while Lope Sanchez was abroad, there was an humble knocking at the door, and 10 Fray Simon entered with meek and demure countenance.

"Daughter," said he, "I have earnestly prayed to San Francisco, and he has heard my prayer. In the dead of the night the saint appeared to me 15 in a dream, but with a frowning aspect. 'Why,' said he, 'dost thou pray to me to dispense with this treasure of the Gentiles, when thou seest the poverty of my chapel? Go to the house of Lope Sanchez, crave in my name a portion of the Moorish 20 gold, to furnish two candlesticks for the main altar, and let him possess the residue in peace.'"

When the good woman heard of this vision, she crossed herself with awe, and going to the secret place where Lope had hid the treasure, she filled 25 the great leathern purse with pieces of Moorish gold, and gave it to the friar. The pious monk bestowed upon her, in return, benedictions enough, if paid by heaven, to enrich her race to the latest

posterity; then slipping the purse in the sleeve of his habit, he folded his hands upon his breast, and departed with an air of humble thankfulness.

When Lope Sanchez heard of this second donastion to the church, he had wellnigh lost his senses. "Unfortunate man," cried he, "what will become of me? I shall be robbed by piecemeal; I shall be ruined and brought to beggary!"

It was with the utmost difficulty that his wife could pacify him, by reminding him of the countless wealth that yet remained, and how considerate it was for San Francisco to rest contented with so small a portion.

Unluckily Fray Simon had a number of poor 15 relations to be provided for, not to mention some half-dozen sturdy bullet-headed orphan children and destitute foundlings that he had taken under his care. He repeated his visits, therefore, from day to day, with solicitations on behalf of Saint 20 Dominick, Saint Andrew, Saint James, until poor Lopez was driven to despair, and found that unless he got out of the reach of this holy friar he should have to make peace-offerings to every saint in the calendar. He determined, therefore, to pack up 25 his remaining wealth, beat a secret retreat in the night, and make off to another part of the kingdom.

Full of his project he bought a stout mule for the purpose, and tethered it in a gloomy vault underneath the tower of the seven floors; the very

place whence the Belludo, or goblin horse, is said to issue forth at midnight, and scour the streets of Granada, pursued by a pack of hell-hounds. Lope Sanchez had little faith in the story, but availed himself of the dread occasioned by it, knowing that 5 no one would be likely to pry into the subterranean stable of the phantom steed. He sent off his family in the course of the day, with orders to wait for him at a distant village of the Vega. As the night advanced he conveyed his treasure to the vault un- 10 der the tower, and having loaded his mule, he led it forth and cautiously descended the dusky avenue.

Honest Lope had taken his measures with the utmost secrecy, imparting them to no one but the faithful wife of his bosom. By some miraculous 15 revelation, however, they became known to Fray Simon. The zealous friar beheld these infidel treasures on the point of slipping forever out of his grasp, and determined to have one more dash at them for the benefit of the church and San Fran- 20 cisco. Accordingly, when the bells had rung for animas and all the Alhambra was quiet, he stole out of his convent, and descending through the Gate of Justice, concealed himself among the thickets of roses and laurels that border the great avenue. 25 Here he remained, counting the quarters of hours as they were sounded on the bell of the watch-tower, and listening to the dreary hooting of owls, and the distant barking of dogs from the gypsy caverns.

At length he heard the tramp of hoofs, and, through the gloom of the overshading trees, imperfectly beheld a steed descending the avenue. The sturdy friar chuckled at the idea of the knowing turn he was about to serve honest Lope.

Tucking up the skirts of his habit, and wriggling like a cat watching a mouse, he waited until his prey was directly before him, when darting forth from his leafy covert, and putting one hand on the 10 shoulder and the other on the crupper, he made a vault that would not have disgraced the most experienced master of equitation, and alighted wellforked astride the steed. "Ah ha!" said the sturdy friar, "we shall now see who best understands the 15 game." He had scarce uttered the words when the mule began to kick, and rear, and plunge, and then set off full speed down the hill. The friar attempted to check him, but in vain. He bounded from rock to rock, and bush to bush; the friar's 20 habit was torn to ribbons and fluttered in the wind, his shaven poll received many a hard knock from the branches of the trees, and many a scratch from the brambles. To add to his terror and distress. he found a pack of seven hounds in full cry at his 25 heels, and perceived, too late, that he was actually mounted upon the terrible Belludo!

Away then they went, according to the ancient phrase, "pull devil, pull friar," down the great avenue, across the Plaza Nueva, along the Zacatin,

around the Vivarrambla - never did huntsman and hound make a more furious run, or more infernal uproar. In vain did the friar invoke every saint in the calendar, and the holy Virgin into the bargain; every time he mentioned a name of the s kind it was like a fresh application of the spur, and made the Belludo bound as high as a house. Through the remainder of the night was the unlucky Fray Simon carried hither and thither, and whither he would not, until every bone in his body 10 ached, and he suffered a loss of leather too grievous to be mentioned. At length the crowing of a cock gave the signal of returning day. At the sound the goblin steed wheeled about, and galloped back for his tower. Again he scoured the Vivarrambla, the 15 Zacatin, the Plaza Nueva, and the Avenue of Fountains, the seven dogs yelling and barking and leaping up, and snapping at the heels of the terrified friar. The first streak of day had just appeared as they reached the tower; here the goblin 20 steed kicked up his heels, sent the friar a summerset through the air, plunged into the dark vault followed by the infernal pack, and a profound silence succeeded to the late deafening clamor.

Was ever so diabolical a trick played off upon a 25 holy friar? A peasant going to his labors at early dawn found the unfortunate Fray Simon lying under a fig-tree at the foot of the tower, but so bruised and bedevilled that he could neither speak

nor move. He was conveyed with all care and tenderness to his cell, and the story went that he had been waylaid and maltreated by robbers. A day or two elapsed before he recovered the use of his slimbs; he consoled himself, in the meantime, with the thoughts that though the mule with the treasure had escaped him, he had previously had some rare pickings at the infidel spoils. His first care on being able to use his limbs was to search beneath to his pallet, where he had secreted the myrtle wreath and the leathern pouches of gold extracted from the piety of Dame Sanchez. What was his dismay at finding the wreath, in effect, but a withered branch of myrtle, and the leathern pouches filled to with sand and gravel!

Fray Simon, with all his chagrin, had the discretion to hold his tongue, for to betray the secret might draw on him the ridicule of the public and the punishment of his superior. It was not until 20 many years afterwards, on his death-bed, that he revealed to his confessor his nocturnal ride on the Belludo.

Nothing was heard of Lope Sanchez for a long time after his disappearance from the Alhambra. His memory was always cherished as that of a merry companion, though it was feared, from the care and melancholy observed in his conduct shortly before his mysterious departure, that poverty and distress had driven him to some extremity. Some years

afterwards one of his old companions, an invalid soldier, being at Malaga, was knocked down and nearly run over by a coach and six. The carriage stopped; an old gentleman, magnificently dressed, with a bag-wig and sword, stepped out to assist the spoor invalid. What was the astonishment of the latter to behold in his grand cavalier his old friend Lope Sanchez, who was actually celebrating the marriage of his daughter Sanchica with one of the first grandees in the land.

The carriage contained the bridal party. There was Dame Sanchez, now grown as round as a barrel, and dressed out with feathers and jewels, and necklaces of pearls, and necklaces of diamonds, and rings on every finger, altogether a finery of apparel 15 that had not been seen since the days of Queen Sheba. The little Sanchica had now grown to be a woman, and for grace and beauty might have been mistaken for a duchess, if not a princess outright. The bridegroom sat beside her — rather a withered, 20 spindle-shanked little man, but this only proved him to be of the true blue blood; a legitimate Spanish grandee being rarely above three cubits in stature. The match had been of the mother's making.

Riches had not spoiled the heart of honest Lope. 25 He kept his old comrade with him for several days; feasted him like a king, took him to plays and bull-fights, and at length sent him away rejoicing, with a big bag of money for himself, and another to be

distributed among his ancient messmates of the Alhambra.

Lope always gave out that a rich brother had died in America and left him heir to a copper mine; 5 but the shrewd gossips of the Alhambra insist that his wealth was all derived from his having discovered the secret guarded by the two marble nymphs of the Alhambra. It is remarked that these very discreet statues continue, even unto the present day, with their eyes fixed most significantly on the same part of the wall; which leads many to suppose there is still some hidden treasure remaining there well worthy the attention of the enterprising traveller. Though others, and particularly all female visitors, regard them with great complacency as lasting monuments of the fact that women can keep a secret.

# THE CRUSADE OF THE GRAND MASTER OF ALCÁNTARA

In the course of a morning's research among the old chronicles in the Library of the University, I came upon a little episode in the history of Granada, so strongly characteristic of the bigot zeal which sometimes inflamed the Christian enterprises against this splendid but devoted city, that I was tempted to draw it forth from the parchment-bound volume in which it lay entombed, and submit it to the reader.

In the year of redemption, 1394, there was a 10 valiant and devout grand master of Alcántara, named Martin Yañez de Barbudo, who was inflamed with a vehement desire to serve God and fight the Moors. Unfortunately for this brave and pious cavalier, a profound peace existed between 15 the Christian and Moslem powers. Henry III. had just ascended the throne of Castile, and Yusef ben Mohammed had succeeded to the throne of Granada, and both were disposed to continue the peace which had prevailed between their fathers. 20 The grand master looked with repining at Moorish

banners and weapons, which decorated his castle hall, trophies of the exploits of his predecessors, and repined at his fate to exist in a period of such inglorious tranquillity.

5 At length his impatience broke through all bounds, and seeing that he could find no public war in which to engage, he resolved to carve out a little war for himself. Such at least is the account given by some ancient chronicles, though others 10 give the following as the motive for this sudden resolution to go campaigning.

As the grand master was one day seated at table with several of his cavaliers, a man suddenly entered the hall, — tall, meagre, and bony, with haggard sountenance and fiery eye. All recognized him for a hermit, who had been a soldier in his youth, but now led a life of penitence in a cave. He advanced to the table and struck upon it with a fist that seemed of iron. "Cavaliers," said he, "why sit ye here idly, with your weapons resting against the wall, while the enemies of the faith lord it over the fairest portion of the land?"

"Holy father, what wouldst thou have us do," asked the grand master, "seeing the wars are over 25 and our swords bound up by treaties of peace?"

"Listen to my words," replied the hermit. "As I was seated late at night at the entrance of my cave, contemplating the heavens, I fell into a reverie, and a wonderful vision was presented to

#### Crusade of Grand Master of Alcántara

me. I beheld the moon, a mere crescent, yet luminous as the brightest silver, and it hung in the heavens over the kingdom of Granada. While I was looking at it, behold there shot forth from the firmament a blazing star, which, as it went, drew 5 after it all the stars of heaven; and they assailed the moon and drove it from the skies; and the whole firmament was filled with the glory of that blazing star. While mine eyes were yet dazzled by this wondrous sight, some one stood by me, to with snowy wings and a shining countenance. 'O man of prayer,' said he, 'get thee to the grand master of Alcántara, and tell him of the vision thou hast beheld. He is the blazing star, destined to drive the crescent, the Moslem emblem, from the 15 land. Let him boldly draw the sword and continue the good work begun by Pelazo of old, and victory will assuredly attend his banner.""

The grand master listened to the hermit as to a messenger from heaven, and followed his counsel 20 ir. all things. By his advice he despatched two of his stoutest warriors, armed cap-a-pie, on an embassy to the Moorish king. They entered the gates of Granada without molestation, as the nations were at peace, and made their way to the 25 Alhambra, where they were promptly admitted to the king, who received them in the Hall of Ambassadors. They delivered their message roundly and hardly. "We come, O king, from

Don Martin Yañez de Barbudo, grand master of Alcántara, who affirms the faith of Jesus Christ to be true and holy, and that of Mahomet false and detestable; and he challenges thee to maintain 5 the contrary, hand to hand, in single combat. Shouldst thou refuse, he offers to combat with one hundred cavaliers against two hundred, or, in like proportion, to the number of one thousand, always allowing thy faith a double number of chamrepions. Remember, O king, that thou canst not refuse this challenge, since thy prophet, knowing the impossibility of maintaining his doctrines by argument, has commanded his followers to enforce them with the sword."

The beard of King Yusef trembled with indignation. "The master of Alcántara," said he, "is a madman to send such a message, and ye are saucy knaves to bring it."

So saying, he ordered the ambassadors to be thrown into a dungeon, by way of giving them a lesson in diplomacy; and they were roughly treated on their way thither by the populace, who were exasperated at this insult to their sovereign and their faith.

The grand master of Alcántara could scarcely credit the tidings of the maltreatment of his messengers; but the hermit rejoiced when they were repeated to him. "God," said he. "has blinded this infidel king for his downfall. Since





"Pause not until thou seest the gate of Elvira."

### Crusade of Grand Master of Alcántara

he has sent no reply to thy defiance, consider it accepted. Marshal thy forces, therefore; march forward to Granada; pause not until thou seest the gate of Elvira. A miracle will be wrought in thy favor. There will be a great battle; the enemy s will be overthrown; but not one of thy soldiers will be slain."

The grand master called upon every warrior zealous in the Christian cause to aid him in this crusade. In a little while three hundred horse-10 men and a thousand foot-soldiers rallied under his standard. The horsemen were veterans, seasoned to battle, and well armed; but the infantry were raw and undisciplined. The victory, however, was to be miraculous; the grand master was a man of 15 surpassing faith, and knew that the weaker the means the greater the miracle. He sallied forth confidently, therefore, with his little army, and the hermit strode ahead, bearing a cross on the end of a long pole, and beneath it the pennon of the 20 Order of Alcántara.

As they approached the city of Cordova they were overtaken by messengers, spurring in all haste, bearing missives from the Castilian monarch, forbidding the enterprise. The grand master was 25 a man of a single mind and a single will; in other words, a man of one idea. "Were I on any other errand," said he, "I should obey these letters as coming from my lord the king; but I am sent by a

higher power than the king. In compliance with its commands I have advanced the cross thus far against the infidels; and it would be treason to the standard of Christ to turn back without achieving 5 my errand."

So the trumpets were sounded; the cross was again reared aloft, and the band of zealots resumed their march. As they passed through the streets of Cordova the people were amazed at beholding to a hermit bearing a cross at the head of a warlike multitude; but when they learnt that a miraculous victory was to be effected and Granada destroyed, laborers and artisans threw by the implements of their handicrafts and joined in the crusade; while a mercenary rabble followed on with a view of plunder.

A number of cavaliers of rank who lacked faith in the promised miracle, and dreaded the consequences of this unprovoked irruption into the 20 country of the Moor, assembled at the bridge of the Guadalquivir and endeavored to dissuade the grand master from crossing. He was deaf to prayers, expostulations, or menaces; his followers were enraged at this opposition to the cause of the 25 faith; they put an end to the parley by their clamors; the cross was again reared and borne triumphantly across the bridge.

The multitude increased as it proceeded; by the time the grand master had reached Alcala la Real,

### Crusade of Grand Master of Alcántara

which stands on a mountain overlooking the Vega of Granada, upwards of five thousand men on foot had joined his standard.

At Alcala came forth Alonzo Fernandez de Cordova, Lord of Aguilar, his brother Diego Fernan-5 dez, Marshal of Castile, and other cavaliers of valor and experience. Placing themselves in the way of the grand master, "What madness is this, Don Martin?" said they; "the Moorish king has two hundred thousand foot-soldiers and five thou- to sand horse within his walls: what can you and your handful of cavaliers and your noisy rabble do against such force? Bethink you of the disasters which have befallen other Christian commanders, who have crossed these rocky borders with ten 15 times your force. Think, too, of the mischief that will be brought upon this kingdom by an outrage of the kind committed by a man of your rank and importance, a grand master of Alcántara. Pause, we entreat you, while the truce is yet un-20 broken. Await within the borders the reply of the king of Granada to your challenge. If he agree to meet you singly, or with champions two or three, it will be your individual contest, and fight it out in God's name; if he refuse, you may return home 25 with great honor and the disgrace will fall upon the Moors."

Several cavaliers, who had hitherto followed the grand master with devoted zeal, were moved

by these expostulations, and suggested to him the policy of listening to this advice.

"Cavaliers," said he, addressing himself to Alonzo Fernandez de Cordova and his companions, 5"I thank you for the counsel you have so kindly bestowed upon me, and if I were merely in pursuit of individual glory I might be swayed by it. But I am engaged to achieve a great triumph of the faith, which God is to effect by miracle through my 10 means. As to you, cavaliers," turning to those of his followers who had wavered, "if your hearts fail you, or you repent of having put your hands to this good work, return, in God's name, and my blessing go with you. For myself, though 15 I have none to stand by me but this holy hermit, yet will I assuredly proceed; until I have planted this sacred standard on the walls of Granada, or perished in the attempt."

"Don Martin Yañez de Barbudo," replied the cavaliers, "we are not men to turn our backs upon our commander, however rash his enterprise. We spoke but in caution. Lead on, therefore, and if it be to the death, be assured to the death we will follow thee."

25 By this time the common soldiers became impatient. "Forward! forward!" shouted they. "Forward in the cause of faith!" So the grand master gave signal, the hermit again reared the cross aloft, and they poured down a defile of the

### Crusade of Grand Master of Alcántara

mountain, with solemn chants of triumph. That night they encamped at the river of Azores, and the next morning, which was Sunday, crossed the borders. Their first pause was at an atalaya or solitary tower, built upon a rock; a frontier spost to keep a watch upon the border, and give notice of invasion. It was thence called El Torre del Exea (the Tower of the Spy). The grand master halted before it and summoned its petty garrison to surrender. He was answered by a shower of stones and arrows, which wounded him in the hand and killed three of his men.

"How is this, father?" said he to the hermit; "you assured me that not one of my followers would 15 be slain!"

"True, my son; but I meant in the great battle of the infidel king; what need is there of miracle to aid in the capture of a petty tower?"

The grand master was satisfied. He ordered 20 wood to be piled against the door of the tower to burn it down. In the meantime provisions were unloaded from the sumpter-mules, and the crusaders, withdrawing beyond bow-shot, sat down on the grass to a repast to strengthen them for the 25 arduous day's work before them. While thus engaged, they were startled by the sudden appearance of a great Moorish host. The atalayas had given the alarm by fire and smoke from the moun-

tain tops of "an enemy across the border," and the king of Granada had sallied forth with a great force to the encounter.

The crusaders, nearly taken by surprise, flew 5 to arms and prepared for battle. The grand master ordered his three hundred horsemen to dismount and fight on foot in support of the infantry. The Moors, however, charged so suddenly that they separated the cavaliers from the foot-soldiers and roprevented their uniting. The grand master gave the old war cry, "Santiago! Santiago! and close Spain!" He and his knights breasted the fury of the battle, but were surrounded by a countless host and assailed with arrows, stones, darts, and 15 arquebuses. Still they fought fearlessly, and made prodigious slaughter. The hermit mingled in the hottest of the fight. In one hand he bore the cross, in the other he brandished a sword, with which he dealt about him like a maniac, slaying several of 20 the enemy, until he sank to the ground covered with wounds. The grand master saw him fall, and saw too late the fallacy of his prophecies. Despair, however, only made him fight the more fiercely, until he also fell overpowered by numbers. 25 His devoted cavaliers emulated his holy zeal. Not one turned his back nor asked for mercy; all fought until they fell. As to the foot-soldiers, many were killed, many taken prisoners; the residue escaped to Alcala la Real. When the Moors

### Crusade of Grand Master of Alcántara

came to strip the slain, the wounds of the cavaliers were all found to be in front.

Such was the catastrophe of this fanatic enterprise. The Moors vaunted it as a decisive proof of the superior sanctity of their faith, and extolled 5 their king to the skies when he returned in triumph to Granada.

As it was satisfactorily shown that this crusade was the enterprise of an individual, and contrary to the express orders of the king of Castile, the 10 peace of the two kingdoms was not interrupted. Nay, the Moors evinced a feeling of respect for the valor of the unfortunate grand master, and readily gave up his body to Don Alonzo Fernandez de Cordova, who came from Alcala to seek it. 15 The Christians of the frontier united in paying the last sad honors to his memory. His body was placed upon a bier, covered with the pennon of the Order of Alcántara; and the broken cross, the emblem of his confident hopes and fatal dis-20 appointment, was borne before it. In this way his remains were carried back in funeral procession through the mountain tract which he had traversed so resolutely. Wherever it passed, through a town or village, the populace followed, with tears 25 and lamentations, bewailing him as a valiant knight and a martyr to the faith. His body was interred in the chapel of the convent of Santa Maria de Almocovara, and on his sepulchre may still be

seen engraven in quaint and antique Spanish the following testimonial to his bravery:

"HERE LIES ONE WHOSE HEART NEVER KNEW FEAR."

5 (Aqui yaz aquel que par neua cosa nunca eve pavor en seu corazon.)\*

<sup>\*</sup> Torres, Hist. Ord. Alcántara. "Cron. Enrique III." por Pedro Lopez de Ayala.

### LEGEND OF DON MUNIO SANCHO DE HINOJOSA

In the cloisters of the ancient Benedictine convent of San Domingo, at Silos, in Castile, are the mouldering yet magnificent monuments of the once powerful and chivalrous family of Hinojosa. Among these reclines the marble figure of a knight, in complete armor, with the hands pressed together, as if in prayer. On one side of his tomb is sculptured in relief a band of Christian cavaliers, capturing a cavalcade of male and female Moors; on the other side, the same cavaliers are represented to kneeling before an altar. The tomb, like most of the neighboring monuments, is almost in ruins, and the sculpture is nearly unintelligible, excepting to the keen eye of the antiquary. The story connected with the sepulchre, however, is still pre-15 served in the old Spanish chronicles, and is to the following purport.

In old times, several hundred years ago, there was a noble Castilian cavalier, named Don Munio Sancho de Hinojosa, lord of a border castle, which 20 had stood the brunt of many a Moorish foray. He had seventy horsemen as his household troops, all of the ancient Castilian proof; stark warriors,

hard riders, and men of iron; with these he scoured the Moorish lands, and made his name terrible throughout the borders. His castle-hall was covered with banners, cimeters, and Moslem helms, the trophies of his prowess. Don Munio was, moreover, a keen huntsman; and rejoiced in hounds of all kinds, steeds for the chase, and hawks for the towering sport of falconry. When not engaged in warfare his delight was to beat up the neighboring forests; and scarcely ever did he ride forth without hound and horn, a boar-spear in his hand, or a hawk upon his fist, and an attendant train of huntsmen.

His wife. Doña Maria Palacin, was of a gentle 15 and timid nature, little fitted to be the spouse of so hardy and adventurous a knight; and many a tear did the poor lady shed, when he sallied forth upon his daring enterprises, and many a prayer did she offer up for his safety.

As this doughty cavalier was one day hunting, he stationed himself in a thicket, on the borders of a green glade of the forest, and dispersed his followers to rouse the game, and drive it toward his stand. He had not been here long, when a cavalcade of Moors, of both sexes, came prankling over the forest-lawn. They were unarmed, and magnificently dressed in robes of tissue and embroidery, rich shawls of India, bracelets and anklets of gold, and jewels that sparkled in the sun.

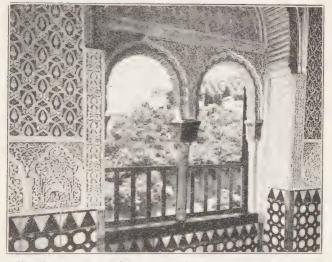

The Generalife, as Seen from a Window of the Alhambra

"The king built a beautiful palace on the brow of the hill above the Alhambra, in the midst of delightful gardens, but surrounded by lofty walls."



# Legend of Don Munio Sancho de Hinojosa

At the head of this gay cavalcade rode a youthful cavalier, superior to the rest in dignity and loftiness of demeanor, and in splendor of attire; beside him was a damsel, whose veil, blown aside by the breeze, displayed a face of surpassing beauty, s and eyes cast down in maiden modesty, yet beaming with tenderness and joy.

Don Munio thanked his stars for sending him such a prize, and exulted at the thought of bearing home to his wife the glittering spoils of these in-10 fidels. Putting his hunting-horn to his lips, he gave a blast that rung through the forest. His huntsmen came running from all quarters, and the astonished Moors were surrounded and made captives.

The beautiful Moor wrung her hands in despair, and her female attendants uttered the most piercing cries. The young Moorish cavalier alone retained self-possession. He inquired the name of the Christian knight who commanded this troop 20 of horsemen. When told that it was Don Munio Sancho de Hinojosa, his countenance lighted up. Approaching that cavalier, and kissing his hand, "Don Munio Sancho," said he, "I have heard of your fame as a true and valiant knight, terrible 25 in arms, but schooled in the noble virtues of chivalry. Such do I trust to find you. In me you behold Abadil, son of a Moorish Alcalde. I am on the way to celebrate my nuptials with this

lady; chance has thrown us in your power, but I confide in your magnanimity. Take all our treasure and jewels; demand what ransom you think proper for our persons, but suffer us not to be insulted nor dishonored."

When the good knight heard this appeal, and beheld the beauty of the youthful pair, his heart was touched with tenderness and courtesy. "God forbid," said he, "that I should disturb such happy nuptials. My prisoners in troth shall ye be, for fifteen days, and immured within my castle, where I claim, as conqueror, the right of celebrating your espousals."

So saying, he despatched one of his fleetest 15 horsemen in advance, to notify Doña Maria Palacin of the coming of this bridal party; while he and his huntsmen escorted the cavalcade, not as captors, but as a guard of honor. As they drew near to the castle, the banners were hung out, and the trumpets 20 sounded from the battlements; and on their nearer approach, the drawbridge was lowered, and Doña Maria came forth to meet them, attended by her ladies and knights, her pages and her minstrels. She took the young bride, Allifra, in her arms. is kissed her with the tenderness of a sister, and conducted her into the castle. In the meantime, Don Munio sent forth missives in every direction, and had viands and dainties of all kinds collected from the country round; and the wedding of the

# Legend of Don Munio Sancho de Hinojosa

Moorish lovers was celebrated with all possible state and festivity. For fifteen days the castle was given up to joy and revelry. There were tiltings and jousts at the ring, and bull-fights, and banquets, and dances to the sound of minstrelsy. When the s fifteen days where at an end, he made the bride and bridegroom magnificent presents, and conducted them and their attendants safely beyond the borders. Such, in old times, were the courtesy and generosity of a Spanish cavalier.

Several years after this event, the king of Castile summoned his nobles to assist him in a campaign against the Moors. Don Munio Sancho was among the first to answer to the call, with seventy horsemen, all stanch and well-tried warriors. His wife, 15 Doña Maria, hung about his neck. "Alas, my lord!" exclaimed she, "how often wilt thou tempt thy fate, and when will thy thirst for glory be appeased!"

"One battle more," replied Don Munio, "one 20 battle more, for the honor of Castile, and I here make a vow that, when this is over, I will lay by my sword, and repair with my cavaliers in pilgrimage to the sepulchre of our Lord at Jerusalem." The cavaliers all joined with him in the vow, and 25 Doña Maria felt in some degree soothed in spirit; still, she saw with a heavy heart the departure of her husband, and watched his banner with wistful eyes, until it disappeared among the trees of the forest.

The king of Castile led his army to the plains of Salmanara, where they encountered the Moorish host, near to Ucles. The battle was long and bloody; the Christians repeatedly wavered and 5 were as often rallied by the energy of their commanders. Don Munio was covered with wounds, but refused to leave the field. The Christians at length gave way, and the king was hardly pressed, and in danger of being captured.

Don Munio called upon his cavaliers to follow him to the rescue. "Now is the time," cried he, "to prove your loyalty. Fall to, like brave men! We fight for the true faith, and if we lose our lives here, we gain a better life hereafter."

Rushing with his men between the king and his pursuers, they checked the latter in their career, and gave time for their monarch to escape; but they fell victims to their loyalty. They all fought to the last gasp. Don Munio was singled out by 20 a powerful Moorish knight, but having been wounded in the right arm, he fought to disadvan-

wounded in the right arm, he fought to disadvantage, and was slain. The battle being over, the Moor paused to possess himself of the spoils of this redoubtable Christian warrior. When he would be below the sound the below the sound be below the sound the s

25 unlaced the helmet, however, and beheld the countenance of Don Munio, he gave a great cry and smote his breast. "Woe is me!" cried he, "I have slain my benefactor! The flower of knightly virtue! the most magnanimous of cavaliers!"

# Legend of Don Munio Sancho de Hinojosa

While the battle had been raging on the plain of Salmanara, Doña Maria Palacin remained in her castle, a prey to the keenest anxiety. Her eyes were ever fixed on the road that led from the country of the Moors, and often she asked the s watchman of the tower, "What seest thou?"

One evening, at the shadowy hour of twilight, the warden souned his horn. "I see," cried he, "a numerous train winding up the valley. There are mingled Moors and Christians. The banner 10 of my lord is in the advance." "Joyful tidings!" exclaimed the old seneschal; "my lord returns in triumph, and brings captives!" Then the castle courts rang with shouts of joy; and the standard was displayed, and the trumpets were sounded, 15 and the drawbridge was lowered, and Doña Maria went forth with her ladies, and her knights, and her pages, and her minstrels, to welcome her lord from the wars. But as the train drew nigh, she beheld a sumptuous bier, covered with black velvet, 20 and on it lay a warrior, as if taking his repose: he lay in his armor, with his helmet on his head, and his sword in his hand, as one who had never been conquered, and around the bier were the escutcheons of the house of Hinojosa.

A number of Moorish cavaliers attended the bier, with emblems of mourning, and with dejected countenances; and their leader cast himself at the feet of Doña Maria, and hid his face in

his hands. She beheld in him the gallant Abadil, whom she had once welcomed with his bride to her castle; but who now came with the body of her lord, whom he had unknowingly slain in battle!

The sepulchre erected in the cloisters of the convent of San Domingo was achieved at the expense of the Moor Abadil, as a feeble testimony of his grief for the death of the good knight Don Munio, and his reverence for his memory. The tender and faithful Doña Maria soon followed her lord to the tomb. On one of the stones of a small arch, beside his sepulchre, is the following simple inscription: "Hic jacet Maria Palacin, uxor Munonis Sancij De Finojosa" — Here lies Maria Palaticin, wife of Munio Sancho de Hinojosa.

The legend of Don Munio Sancho does not conclude with his death. On the same day on which the battle took place on the plain of Salmanara, a chaplain of the Holy Temple at Jerusalem, while standing at the outer gate, beheld a train of Christian cavaliers advancing, as if in pilgrimage. The chaplain was a native of Spain, and as the pilgrims approached, he knew the foremost to be Don Munio Sancho de Hinojosa, with whom he had been well acquainted in former times. Hastening to the patriarch, he told him of the honorable rank of the pilgrims at the gate. The patriarch, therefore, went forth with a grand procession of priests and monks, and received the pilgrims with all due

# Legend of Don Munio Sancho de Hinojosa

honor. There were seventy cavaliers beside their leader, — all stark and lofty warriors. They carried their helmets in their hands, and their faces were deadly pale. They greeted no one, nor looked either to the right or to the left, but entered 5 the chapel, and kneeling before the sepulchre of our Saviour, performed their orisons in silence. When they had concluded, they rose as if to depart, and the patriarch and his attendants advanced to speak to them, but they were no more to be seen. Every to one marvelled what could be the meaning of this prodigy. The patriarch carefully noted down the day, and sent to Castile to learn tidings of Don Munio Sancho de Hinojosa. He received for reply, that, on the very day specified, that worthy 15 knight, with seventy of his followers, had been slain in battle. These, therefore, must have been the blessed spirits of those Christian warriors, come to fulfil their vow of pilgrimage to the Holy Sepulchre. Such was Castilian faith in the olden 20 time, which kept its word, even beyond the grave.

If any one should doubt of the miraculous apparition of these phantom knights, let him consult the "History of the Kings of Castile and Leon," by the learned and pious Fray Prudencio de San-25 doval, Bishop of Pamplona, where he will find it recorded in the "History of King Don Alonzo VI.," on the hundred and second page. It is too precious a legend to be lightly abandoned to the doubter.

# THE LEGEND OF THE ENCHANTED SOLDIER

Everybody has heard of the Cave of St. Cyprian at Salamanca, where in old times judicial astronomy, necromancy, chiromancy, and other dark and damnable arts were secretly taught by an sancient sacristan; or, as some will have it, by the Devil himself, in that disguise. The cave has long been shut up and the very site of it forgotten; though, according to tradition, the entrance was somewhere about where the stone cross stands in the small square of the seminary of Carvajal; and this tradition appears in some degree corroborated by the circumstances of the following story.

There was at one time a student of Salamanca, Don Vicente by name, of that merry but mendicant 15 class, who set out on the road to learning without a penny in pouch for the journey, and who, during college vacations, beg from town to town and village to village to raise funds to enable them to pursue their studies through the ensuing term. He was 20 now about to set forth on his wanderings; and being somewhat musical, slung on his back a guitar with which to amuse the villagers, and pay for a meal or a night's lodging.

As he passed by the stone cross in the seminary 25 square, he pulled off his hat and made a short invo-

cation to St. Cyprian, for good luck; when casting his eyes upon the earth, he perceived something glitter at the foot of the cross. On picking it up, it proved to be a seal-ring of mixed metal, in which gold and silver appeared to be blended. The seal 5 bore as a device two triangles crossing each other, so as to form a star. This device is said to be a cabalistic sign, invented by King Solomon the Wise, and of mighty power in all cases of enchantment; but the honest student, being neither sage 10 nor conjurer, knew nothing of the matter. He took the ring as a present from St. Cyprian in reward of his prayer, slipped it on his finger, made a bow to the cross, and strumming his guitar, set off merrily on his wandering. 15

The life of a mendicant student in Spain is not the most miserable in the world, especially if he has any talent at making himself agreeable. He rambles at large from village to village, and city to city, wherever curiosity or caprice may conduct 20 him. The country curates, who, for the most part, have been mendicant students in their time, give him shelter for the night, and a comfortable meal, and often enrich him with several quartos or halfpence in the morning. As he presents himself from 25 door to door in the streets of the cities, he meets with no harsh rebuff, no chilling contempt, for there is no disgrace attending his mendicity, many of the most learned men in Spain having com-

menced their career in this manner; but if, like the student in question, he is a good-looking varlet and a merry companion, and, above all, if he can play the guitar, he is sure of a hearty welcome among the peasants, and smiles and favors from their wives and daughters.

In this way, then, did our ragged and musical son of learning make his way over half the kingdom; with the fixed determination to visit the famous ocity of Granada before his return. Sometimes he was gathered for the night into the fold of some village pastor; sometimes he was sheltered under the humble but hospitable roof of the peasant. Seated at the cottage-door with his guitar, he delighted the simple folk with his ditties; or striking up a fandango or bolero, set the brown country lads and lasses dancing in the mellow twilight. In the morning he departed with kind words from host and hostess, and kind looks and, peradventure, a squeeze of the hand from the daughter.

At length he arrived at the great object of his musical vagabondizing, the far-famed city of Granada, and hailed with wonder and delight its Moorish towers, its lovely vega, and its snowy mountains glistening through a summer atmosphere. It is needless to say with what eager curiosity he entered its gates and wandered through its streets, and gazed upon its Oriental monuments. Every female face peering through a window or

beaming from a balcony was to him a Zorayda or a Zelinda, nor could he meet a stately dame on the Alameda but he was ready to fancy her a Moorish princess, and to spread his student's robe beneath her feet.

His musical talent, his happy humor, his youth, and his good looks won him a universal welcome in spite of his ragged robes, and for several days he led a gay life in the old Moorish capital and its environs. One of his occasional haunts was the fountain of 10 Avellanos, in the valley of Darro. It is one of the popular resorts of Granada, and has been so since the days of the Moors; and here the student had an opportunity of pursuing his studies of female beauty; a branch of study to which he was a little 15 prone.

Here he would take his seat with his guitar, improvise love-ditties to admiring groups of majos and majas, or prompt with his music the ever-ready dance. He was thus engaged one evening when he 20 beheld a padre of the church advancing, at whose approach every one touched the hat. He was evidently a man of consequence; he certainly was a mirror of good if not of holy living; robust and rosy-faced, and breathing at every pore with the 25 warmth of the weather and the exercise of the walk. As he passed along he would every now and then draw a maravedi out of his pocket and bestow it on a beggar with an air of signal beneficence. "Ah,

the blessed father!" would be the cry; "long life to him, and may he soon be a bishop!"

To aid his steps in ascending the hill he leaned gently now and then on the arm of a handmaid, 5 evidently the pet-lamb of this kindest of pastors. Ah, such a damsel! Andalus from head to foot; from the rose in her hair, to the fairy shoe and lacework stocking; Andalus in every movement; in every undulation of the body: — ripe, melting 10 Andalus! — But then so modest! — so shy! — ever, with downcast eyes, listening to the words of the padre; or, if by chance she let flash a side glance, it was suddenly checked and her eyes once more cast to the ground.

The good padre looked benignantly on the company about the fountain, and took his seat with some emphasis on a stone bench, while the handmaid hastened to bring him a glass of sparkling water. He sipped it deliberately and with a relish, tempering it with one of those spongy pieces of frosted eggs and sugar so dear to Spanish epicures, and on returning the glass to the hand of the damsel pinched her cheek with infinite loving-kindness.

"Ah, the good pastor!" whispered the student 25 to himself; "what a happiness would it be to be gathered into his fold with such a pet-lamb for a companion!"

But no such good fare was likely to befall him. In vain he essayed those powers of pleasing which

he had found so irresistible with country curates and country lasses. Never had he touched his guitar with such skill; never had he poured forth more soul-moving ditties, but he had no longer a country curate or country lass to deal with. The 5 worthy priest evidently did not relish music, and the modest damsel never raised her eyes from the ground. They remained but a short time at the fountain; the good padre hastened their return to Granada. The damsel gave the student one to shy glance in retiring; but it plucked the heart out of his bosom!

He inquired about them after they had gone. Padre Tomás was one of the saints of Granada, a model of regularity; punctual in his hour of rising; 15 his hour of taking a paseo for an appetite; his hours of eating; his hour of taking his siesta; his hour of playing his game of tresillo, of an evening, with some of the dames of the cathedral circle; his hour of supping, and his hour of retiring to rest, to 20 gather fresh strength for another day's round of similar duties. He had an easy sleek mule for his riding; a matronly housekeeper skilled in preparing tid-bits for his table; and the pet-lamb, to smooth his pillow at night and bring him his choco-25 late in the morning.

Adieu now to the gay, thoughtless life of the student; the side-glance of a bright eye had been the undoing of him. Day and night he could

not get the image of this most modest damsel out of his mind. He sought the mansion of the padre. Alas! it was above the class of houses accessible to a strolling student like himself. The sworthy padre had no sympathy with him; he had never been estudiante sopista, obliged to sing for his supper. He blockaded the house by day, catching a glance of the damsel now and then as she appeared at a casement; but these glances only fed his flame without encouraging his hope. He serenaded her balcony at night, and at one time was flattered by the appearance of something white at a window. Alas, it was only the nightcap of the padre.

more shy; the poor student was reduced to despair. At length arrived the eve of St. John, when the lower classes of Granada swarm into the country, dance away the afternoon, and pass midsummer's night on the banks of the Darro and the Xenil. Happy are they who on this eventful night can wash their faces in those waters just as the cathedral bell tells midnight, for at that precise moment they have a beautifying power. The student, having 5 nothing to do, suffered himself to be carried away by the holiday-seeking throng until he found himself in the narrow valley of the Darro, below the lofty hill and ruddy towers of the Alhambra. The dry bed of the river; the rocks which border it;



The university is this permitted by a region rather than grandelin beapeak THE HALL OF JUSTICE IN THE ALHAMBRA

ing a delicate and graceful taste."



the terraced gardens which overhang it, were alive with variegated groups, dancing under the vines and fig-trees to the sound of the guitar and castanets.

The student remained for some time in doleful 5 dumps, leaning against one of the huge misshapen stone pomegranates which adorn the ends of the little bridge over the Darro. He cast a wistful glance upon the merry scene, where every cavalier had his dame; or, to speak more appropriately, 10 every Jack his Jill; sighed at his own solitary state, a victim to the black eye of the most approachable of damsels, and repined at his ragged garb, which seemed to shut the gate of hope against him.

By degrees his attention was attracted to a neigh-15 bor equally solitary with himself. This was a tall soldier, of a stern aspect and grizzled beard, who seemed posted as a sentry at the opposite pomegranate. His face was bronzed by time; he was arrayed in ancient Spanish armor, with buckler and 20 lance, and stood immovable as a statue. What surprised the student was, that though thus strangely equipped, he was totally unnoticed by the passing throng, albeit that many almost brushed against him.

"This is a city of old time peculiarities," thought the student, "and doubtless this is one of them with which the inhabitants are too familiar to be surprised." His own curiosity, however, was awak-

ened, and being of a social disposition, he accosted the soldier.

"A rare old suit of armor that which you wear, comrade. May I ask what corps you belong to?"

5 The soldier gasped out a reply from a pair of jaws which seemed to have rusted on their hinges.

"The royal guard of Ferdinand and Isabella."

"Santa Maria! Why, it is three centuries since that corps was in service."

"And for three centuries have I been mounting guard. Now I trust my tour of duty draws to a close. Dost thou desire fortune?"

The student held up his tattered cloak in reply.

"I understand thee. If thou hast faith and courage, follow me, and thy fortune is made."

"Softly, comrade, to follow thee would require small courage in one who has nothing to lose but life and an old guitar, neither of much value; but 20 my faith is of a different matter, and not to be put in temptation. If it be any criminal act by which I am to mend my fortune, think not my ragged coat will make me undertake it."

The soldier turned on him a look of high dis-25 pleasure. "My sword," said he, "has never been drawn but in the cause of the faith and the throne. I am a *Cristiano viejo*; trust in me and fear no evil."

The student followed him wondering. He observed that no one heeded their conversation, and

that the soldier made his way through the various groups of idlers unnoticed, as if invisible.

Crossing the bridge, the soldier led the way by a narrow and steep path past a Moorish mill and aqueduct, and up the ravine which separates the s domains of the Generalife from those of the Alhambra. The last ray of the sun shone upon the red battlements of the latter, which beetled far above and the convent bells were proclaiming the festival of the ensuing day. The ravine was overshadowed 10 by fig-trees, vines, and myrtles, and the outer towers and walls of the fortress. It was dark and lonely, and the twilight-loving bats began to flit about. At length the soldier halted at a remote and ruined tower, apparently intended to guard a 15 Moorish aqueduct. He struck the foundation with the but-end of his spear. A rumbling sound was heard, and the solid stones yawned apart, leaving an opening as wide as a door.

"Enter in the name of the Holy Trinity," said 20 the soldier, "and fear nothing." The student's heart quaked, but he made the sign of the cross, muttered his *Ave Maria*, and followed his mysterious guide into a deep vault cut out of the solid rock under the tower, and covered with Arabic inscrip- 25 tions. The soldier pointed to a stone seat hewn along one side of the vault. "Behold," said he, "my couch for three hundred years." The bewildered student tried to force a joke. "By the

blessed St. Anthony," said he, "but you must have slept soundly, considering the hardness of your couch."

"On the contrary, sleep has been a stranger to 5 these eyes; incessant watchfulness has been my doom. Listen to my lot. I was one of the royal guards of Ferdinand and Isabella; but was taken prisoner by the Moors in one of their sorties, and confined a captive in this tower. When preparations were made to surrender the fortress to the Christian sovereigns, I was prevailed upon by an Alfaqui, a Moorish priest, to aid him in secreting some of the treasures of Boabdil in this yault. I was justly punished for my fault. The Alfaqui 15 was an African necromancer, and by his infernal arts, cast a spell upon me — to guard his treasures. Something must have happened to him, for he never returned, and here have I remained ever since, buried alive. Years and years have 20 rolled away; earthquakes have shaken this hill; I have heard stone by stone of the tower above tumbling to the ground, in the natural operation of time; but the spellbound walls of this vault set both time and earthquakes at defiance.

John, the enchantment ceases to have thorough sway; I am permitted to go forth and post myself upon the bridge of the Darro, where you met me, waiting until some one shall arrive who may have

power to break this magic spell. I have hitherto mounted guard there in vain. I walk as in a cloud, concealed from mortal sight. You are the first to accost me for now three hundred years. I behold the reason. I see on your finger the seal-ring of 5 Solomon the Wise, which is proof against all enchantment. With you it remains to deliver me from this awful dungeon, or to leave me to keep guard here for another hundred years."

The student listened to this tale in mute wonder- 10 ment. He had heard many tales of treasures shut up under strong enchantment in the vaults of the Alhambra, but had treated them as fables. He now felt the value of the seal-ring, which had, in a manner, been given to him by St. Cyprian. Still, 15 though armed by so potent a talisman, it was an awful thing to find himself *tête-à-tête* in such a place with an enchanted soldier, who, according to the laws of nature, ought to have been quietly in his grave for nearly three centuries.

A personage of this kind, however, was quite out of the ordinary run, and not to be trifled with, and he assured him he might rely upon his friendship and good-will to do everything in his power for his deliverance.

"I trust to a motive more powerful than friend-ship," said the soldier.

He pointed to a ponderous iron coffer, secured by locks inscribed with Arabic characters. "That

coffer," said he, "contains countless treasure in gold and jewels and precious stones. Break the magic spell by which I am enthralled, and one half of this treasure shall be thine."

5 "But how am I to do it?"

"The aid of a Christian priest and a Christian maid is necessary. The priest to exorcise the powers of darkness; the damsel to touch this chest with the seal of Solomon. This must be done at night. But have a care. This is solemn work, and not to be effected by the carnal-minded. The priest must be a *Cristiano vicjo*, a model of sanctity; and must mortify the flesh, before he comes here, by a rigorous fast of four-and-twenty hours: and proof against temptation. Linger not in finding such aid. In three days my furlough is at an end; if not delivered before midnight of the third, I shall have to mount guard for another century."

"Fear not," said the student, "I have in my eye the very priest and damsel you describe; but how am I to regain admission to this tower?"

"The seal of Solomon will open the way for thee."

The student issued forth from the tower much more gayly than he had entered. The wall closed behind him, and remained solid as before.

The next morning he repaired boldly to the mansion of the priest, no longer a poor strolling student,

thrumming his way with a guitar; but an ambassador from the shadowy world, with enchanted treasures to bestow. No particulars are told of his negotiation, excepting that the zeal of the worthy priest was easily kindled at the idea of s rescuing an old soldier of the faith and a strongbox of King Chico from the very clutches of Satan; and then what alms might be dispensed, what churches built, and how many poor relatives enriched with the Moorish treasure!

As to the immaculate handmaid, she was ready to lend her hand, which was all that was required, to the pious work; and if a shy glance now and then might be believed, the ambassador began to find favor in her modest eyes.

The greatest difficulty, however, was the fast to which the good padre had to subject himself. Twice he attempted it, and twice the flesh was too strong for the spirit. It was only on the third day that he was enabled to withstand the temptations of the cupboard; but it was still a question whether he would hold out until the spell was broken.

At a late hour of the night the party groped their way up the ravine by the light of a lantern, and 25 bearing a basket with provisions for exorcising the demon of hunger so soon as the other demons should be laid in the Red Sea.

The seal of Solomon opened their way into the

tower. They found the soldier seated on the enchanted strong-box, awaiting their arrival. The exorcism was performed in due style. The damsel advanced and touched the locks of the coffer with the seal of Solomon. The lid flew open; and such treasures of gold and jewels and precious stones as flashed upon the eye!

"Here's cut and come again!" cried the student, exultingly, as he proceeded to cram his pockets.

"Fairly and softly," exclaimed the soldier. "Let us get the coffer out entire, and then divide."

They accordingly went to work with might and main; but it was a difficult task; the chest was enormously heavy, and had been imbedded there 15 for centuries. While they were thus employed the good dominie drew on one side and made a vigorous onslaught on the basket, by way of exorcising the demon of hunger which was raging in his entrails. In a little while a fat capon was devoured, and 20 washed down by a deep potation of Val de peñas; and, by way of grace after meat, he gave a kindhearted kiss to the pet-lamb who waited on him. It was quietly done in a corner, but the tell-tale walls babbled it forth as if in triumph. Never was chaste 25 salute more awful in its effects. At the sound the soldier gave a great cry of despair; the coffer, which was half raised, fell back in its place and was locked once more. Priest, student, and damsel found themselves outside of the tower, the wall of which

# The Legend of the Enchanted Soldier

closed with a thundering jar. Alas! the good padre had broken his fast too soon!

When recovered from his surprise, the student would have re-entered the tower, but learnt to his dismay that the damsel, in her fright, had let 5 fall the seal of Solomon; it remained within the vault.

In a word, the cathedral bell tolled midnight; the spell was renewed; the soldier was doomed to mount guard for another hundred years, and there to he and the treasure remain to this day — and all because the kind-hearted padre kissed his handmaid. "Ah, father! father!" said the student, shaking his head ruefully, as they returned down the ravine, "I fear there was less of the saint than 15 the sinner in that kiss!"

Thus ends the legend as far as it has been authenticated. There is a tradition, however, that the student had brought off treasure enough in his pocket to set him up in the world; that he pros-20 pered in his affairs, that the worthy padre gave him the pet-lamb in marriage, by way of amends for the blunder in the vault; that the immaculate damsel proved a pattern for wives as she had been for handmaids, and bore her husband a numerous 25 progeny.

The story of the enchanted soldier remains one of the popular traditions of Granada, though told in a variety of ways; the common people affirm

### The Alhambra

that he still mounts guard on midsummer eve, beside the gigantic stone pomegranate on the bridge of the Darro; but remains invisible excepting to such lucky mortal as may possess the seal of 5 Solomon.

# THE AUTHOR'S FAREWELL TO GRANADA

My serene and happy reign in the Alhambra was suddenly brought to a close by letters which reached me, while indulging in Oriental luxury in the cool hall of the baths, summoning me away from my Moslem elysium, to mingle once more in the bustles and business of the dusty world. How was I to encounter its toils and turmoils, after such a life of repose and reverie! How was I to endure its commonplace, after the poetry of the Alhambra!

But little preparation was necessary for my de-10 parture. A two-wheeled vehicle, called a tartana, very much resembling a covered cart, was to be the travelling equipage of a young Englishman and myself through Murcia, to Alicant and Valencia, on our way to France; and a long-limbed varlet, 15 who had been a contrabandista, and, for aught I knew, a robber, was to be our guide and guard. The preparations were soon made, but the departure was the difficulty. Day after day was it postponed; day after day was spent in lingering about 20 my favorite haunts, and day after day they appeared more delightful in my eyes.

The social and domestic little world also, in which I had been moving, had become singularly

### The Alhambra

endeared to me; and the concern evinced by them at my intended departure, convinced me that my kind feelings were reciprocated. Indeed, when at length the day arrived, I did not dare venture upon 5 a leave-taking at the good Dame Antonia's; I saw the soft heart of little Dolores, at least, was brimful and ready for an overflow. So I bade a silent adieu to the palace and its inmates, and descended into the city as if intending to return. There, however, to the tartana and the guide were ready; so, after taking a noon-day's repast with my fellow-traveller at the posado, I set out with him on our journey.

Humble was the cortege and melancholy the departure of El Rey Chico the Second! Manuel, 15 the nephew of Tia Antonia, Mateo, my officious but now disconsolate squire, and two or three old invalids of the Alhambra, with whom I had grown into gossiping companionship, had come down to see me off; for it is one of the good old customs of 20 Spain, to sally forth several miles to meet a coming friend, and to accompany him as far on his departure. Thus then we set out, our long-legged guard striding ahead, with his escopeta on his shoulder; Manuel and Mateo on each side of the tartana, and 25 the old invalids behind.

At some little distance to the north of Granada, the road gradually ascends the hills; here I alighted and walked up slowly with Manuel, who took this occasion to confide to me the secret of his heart and

### The Author's Farewell to Granada

of all those tender concerns between himself and Dolores, with which I had been already informed by the all-knowing and all-revealing Mateo Ximenes. His doctor's diploma had prepared the way for their union, and nothing more was wanting s but the dispensation of the Pope on account of their consanguinity. Then, if he could get the post of Medico of the fortress, his happiness would be complete! I congratulated him on the judgment and good taste he had shown in his choice of a helpmate; 10 invoked all possible felicity on their union, and trusted that the abundant affections of the kindhearted little Dolores would in time have more stable objects to occupy them than recreant cats and truant pigeons. 15

It was indeed a sorrowful parting when I took leave of these good people and saw them slowly descend the hills; now and then turning round to wave me a last adieu. Manuel, it is true, had cheerful prospects to console him, but poor Mateo seemed 20 perfectly cast down. It was to him a grievous fall from the station of prime-minister and historiographer, to his old brown cloak and his starveling mystery of ribbon-weaving; and the poor devil, notwithstanding his occasional officiousness, had, 25 somehow, or other, acquired a stronger hold on my sympathies than I was aware of. It would have really been a consolation in parting, could I have anticipated the good fortune in store for him, and to

### The Alhambra

which I had contributed; for the importance I had appeared to give to his tales and gossip and local knowledge, and the frequent companionship in which I had indulged him in the course of my strolls, shad elevated his idea of his own qualifications and opened a new career to him; and the son of the Alhambra has since become its regular and well-paid cicerone; insomuch that I am told he has never been obliged to resume the ragged old brown cloak to in which I first found him.

Towards sunset I came to where the road wound into the mountains, and here I paused to take a last look at Granada. The hill on which I stood commanded a glorious view of the city, the Vega, 15 and the surrounding mountains. It was at an opposite point of the compass from La Cuesta de las Lagrimas (the Hill of Tears) noted for the "last sigh of the Moor." I now could realize something of the feelings of poor Boabdil when he bade adieu to the paradise he was leaving behind, and beheld before him a rugged and sterile road conducting him to exile.

The setting sun as usual shed a melancholy effulgence on the ruddy towers of the Alhambra. I could faintly discern the balconied window of the Tower of Comares, where I had indulged in so many delightful reveries. The bosky groves and gardens about the city were richly gilded with the sunshine, the purple haze of a summer evening was gathering

### The Author's Farewell to Granada

over the Vega; everything was lovely, but tenderly and sadly so, to my parting gaze.

"I will hasten from this prospect," thought I, "before the sun is set. I will carry away a recollection of it clothed in all its beauty." 5

With these thoughts I pursued my way among the mountains. A little farther and Granada, the Vega, and the Alhambra were shut from my view; and thus ended one of the pleasantest dreams of a life, which the reader perhaps may think has been to but too much made up of dreams.







### **APPENDIX**

# WASHINGTON IRVING: HIS LIFE AND HIS WORK

CHILDHOOD AND YOUTH

One day in the year 1789 George Washington, who had just become President of the United States, walked along one of the streets of little, old New York. Attracted by something that he saw in one of the odd stores of the time, he turned in and began to examine the object of his interest. Then he heard a voice behind him, and looking about, saw a plain-faced woman holding by the hand a slender six-year-old boy.

"Please your honor," said the woman in broad Scotch accent, at the same time making a nervous curtsy, "Here's a bairn was named for you!" With that, she pushed the little boy forward.

"Washington Irving," she explained, "the son of Mr. William Irving, of New York."

Then the Scotch nurse told quickly that the boy had been born in New York, in 1783, at about the time that Washington had succeeded the British in the control of New York; that the boy's father and mother were staunch patriots and great admirers of their conquering American general, and that they had named the lad in his honor.

Washington smiled, put his hand on the child's head, and blessed him. Then he passed on and forgot the incident.

George Washington died when his namesake, Washington Irving, was only sixteen, and so he never knew that he had helped to inspire the first great writer under the new government. He did not know that the touch of his hand and the memory of his kindly personality, would stay in Washington Irving's memory and lead him, between 1856 and 1859, some seventy years later, to write an appreciative biography of the man for whom he had been named.

In fact, the slender lad on whom Washington had rested his hand so kindly for a moment, grew into one of the most noted of all American writers, the first American, indeed, who gave himself wholly to the writing of books. Washington Irving wrote with such humor and such charm that he made himself popular on both sides of the Atlantic. He awakened American interest in British shrines, and British interest in American scenes. He emphasized the romance of Spain in the days of the Moors. He told the stories of Columbus and his companion voyagers. He was the first to point out the interest of the American West. He contributed a great variety of papers to periodicals; and he wrote a series of notable biographies, among them that of George Washington. In addition to all this, he represented the United States abroad, both privately and officially. In fact, he won such a place in the hearts of his countrymen that it was as if the spirit of Washington rested upon him. When the genial author died in 1859, at the age of 76. he was mourned as one of the most respected and most honored of American men



Washington Irving

"He made himself successful in writing humorous books, assays, short stories, sketches of travel, history, and biography."



Washington Irving's father, William Irving, had not always been an American. Born on the remote island of Shapinsay in the Orkney Group, he had become an officer of an armed vessel. After a somewhat roving life, whose spirit, at least, appears in Washington Irving's career, he settled in New York some ten or twelve years before the beginning of the great struggle for American freedom, a struggle with which he had the most hearty sympathy.

Washington Irving's mother, Sarah Sanders Irving, was the granddaughter of an English clergyman. If the father gave to Washington Irving the spirit of adventure and the love for travel, perhaps the mother gave him the more poetic side of his nature, the love for books and the romance of the past.

The future essayist, story-writer, historian, biographer and traveler had considerable freedom when he was a boy, because he was the youngest of a family of eleven children. Much of the time he did whatever he pleased.

Sometimes he read books of adventure like *Robinson Crusoe* and *Sinbad the Sailor*, or other books that took him in imagination through romantic adventures in strange lands; for even as a child he showed that fondness for books that characterized him all his life.

Sometimes he went on what for him were great adventures, exploring the city streets, the water-front, and the outlying regions of New York, and always, as he grew in years, extending the distance of his wandering.

When Washington Irving was a boy, the New York

in which he lived extended only from the Battery to what is now City Hall, and it had but 23,000 inhabitants! Even then, however, the city had many wharves, at which lay vessels that had come from long voyages, their great masts rising in the air, their sails folded, their bowsprits sticking out over the city streets. Along the waterfront of that old city went sailors of many lands. All this so fascinated the romantic boy that he spent much of his time looking at the ships and wishing that he too, like the sailors, might sail away across the sea.

Not being strong, and not going to school after his sixteenth year, the impressionable boy spent much of his time rambling about. He walked into the rocky hills of the northern part of Manhattan Island, and even into the country beyond. Sometimes he sailed on sloops up the Hudson River, and so at an early age experienced the thrills of real travel.

Meanwhile, in his more quiet hours, he enjoyed reading, loved to listen to music, went to the theatre as often as he could, and when he was still only a boy of high school age, began the study of law. As a matter of fact he gained admittance to the bar at 23, but he never practiced.

# THE BEGINNING OF LITERARY WORK AND OF FOREIGN TRAVEL

Influenced by the fact that one of his seven brothers had established a paper, Washington Irving began to write for publication when he was only nineteen years old, choosing to write humorous articles about the city

in which he lived, and to sign himself "Jonathan Oldstyle."

By the time Washington Irving was twenty he had extended his travels to a really remarkable distance for those days when there were no railroads and steamboats; for he found his way to Montreal and Quebec in Canada. From the very first he had the spirit of the happy wanderer.

Although he led an outdoor life he continued to have poor health, in spite of which he must have felt a thrill of pleasure when the physicians ordered him to take a long sea voyage in order to gain strength.

A young man of twenty-one, Washington Irving set off on his first long ocean journey. He visited Bordeaux in France; Genoa and Rome in Italy; the island of Sicily; and the great cities of Paris and London. Since his people had been able to furnish him liberally with money he had a most enjoyable time. Although the captain of the ship on which he had set out had said, "There's a chap who will go overboard before we get across," Washington Irving steadily gained in health during his travels, and after an absence of a year and a half, came back to New York, ready to enter into the work of life.

With his printer-brother, William, and a good friend, James K. Paulding, the returned traveler began the publication of *The Salmagundi Papers*, humorous criticisms of life in New York. This time Washington Irving signed himself "Launcelot Langstaff."

When he was twenty-six, at a time when he was looking forward to marrying the young woman to whom

he was engaged, Matilda Hoffman, he was shocked and grieved by her sudden illness and death. He had just begun a humorous book, *The History of New York*, by Diedrich Knickerbocker. At first, in his sorrow, he could not write at all. Then he went bravely to work, and made the book the most humorous one that he ever wrote.

After that, for some ten years, he attempted nothing greater than writing for a Philadelphia magazine, and for a time acting as its editor. Much of the time he lived quietly at Kinderhook on the Hudson, making occasional trips to interesting places, such as the city of Washington, and the historic forts on Lake Champlain.

At thirty-two the young author set out again for Europe, intending to visit one of his brothers who had gone abroad. Instead of merely making a visit, he stayed away from the United States for seventeen years, rambling about England, Wales, Scotland, France, and Germany, and in particular, enjoying the delightful experiences that he told about in *The Sketch Book*, the first part of which he published in 1819.

For that first really important book Washington Irving gained so much praise that in 1822 he published a sequel, *Bracebridge Hall*; and in 1824, a somewhat similar work, *Tales of a Traveler*.

In his travels the essayist was so genial and kindly and so evidently a gentleman, that he gained welcome everywhere. When he visited Abbotsford he found Sir Walter Scott, the most distinguished writer of the day, glad to have him as a guest. Evidently the young

traveler carried with him the pleasant, companionable spirit that he shows in his books.

#### LIFE IN THE ALHAMBRA

In 1826, when he was forty-three years old, Washington Irving again responded to his love of travel, of romance, and of writing. This time he went to Spain, one of the most romantic lands in the world, where he remained for three years. During that time he traveled freely about the country, revelled in the picturesque scenery, studied the fascinating history of the land, and listened with delight to all who would tell him legends of the numerous ruins that speak so eloquently of the heroic past.

With a Russian friend, whom he had met while traveling, Washington Irving journeyed slowly across Spain, and at last came to rest in the ancient Moorish fortress of the Alhambra. There, in the most famous place in Spain, he lived for three delightful months.

The interested traveler found the Alhambra a fortress including numerous buildings, set on a hilltop northeast of the city of Granada. When he had climbed the hill and had looked about, he saw that the whole enclosure is less than ten ordinary city blocks in length, and less than two or three blocks wide. From various places among the old walls and buildings he gained wonderful views, seeing the city of Granada lying below; the great plain extending farther than his eyes could see; in another direction a confused view of hills and ravines, and in still another, the long snow-capped range of the Sierra Nevada Mountains.

As he walked about, he counted thirteen old towers set at various places to strengthen the defense of the walls; for the Alhambra, in the days of the Moors, was a stronghold where the Moorish rulers lived surrounded by many soldiers.

With his poetic nature Washington Irving found especial pleasure in all these beautiful views and delightful reminiscences of a strange history. Since he had traveled through the heat of the open lands below, he appreciated all the more the remarkable coolness of the Alhambra. He found the entire place lying in the shade of a forest of trees, in which multitudes of birds made their nests, and where artificial streams and fountains kept the air cool.

When he first came up the hill from Granada, passed under the ancient arched Gate of Justice, and came to the open Place of Cisterns, he must have felt a touch of disappointment; for he could see no building that looked especially noteworthy or beautiful; for the Moors, being an oriental people, made the exterior of their buildings remarkably plain, however much they made the interior beautiful.

When Washington Irving went down the long Court of Myrtles, past shrubs and open conduits of water, and entered the Hall of Ambassadors, where the Moorish kings once received their guests of state, he felt the spell of the Alhambra. Still farther, in the Court of Lions, with its 124 graceful white columns; in the Hall of the Abencerrages, where a terrible massacre took place; in the Hall of the Two Sisters, with its roof hung with pendent sculpture like the roof

of a cavern; in the Hall of Justice, and in room after room, every one with its new type of beauty, and every one with its legends, he felt that he could not leave such a place until he had lived himself into it in some intimate way.

The visitor marveled constantly at the charm that the Moorish architects had produced, everywhere finding open courts, running water that cooled the air, and wide views of beautiful landscapes, all far more suggestive of peace and dreaminess than of war.

In all that he saw, the delighted explorer felt a challenge to his ability as a writer: slender marble pillars, oriental arches, fretted ceilings, and walls covered with arabesque designs that mingled vines and flowers and geometrical figures in a maze of beauty, and yet left room for many inscriptions in Arabic, every one with its appeal to one who loved both art and literature.

When Washington Irving visited the Alhambra he found the place in a sad state of neglect, its colors faded, its furniture and hangings long removed, and its walls broken. It was only a remnant of past glory. In his imagination, however, he pictured it as it once was, glowing with color, with gold, blue, and red; drawing through its corridors the perfume of flowers; enhancing its architectural beauty with rich oriental rugs, carved furniture, and soft hangings, and peopled by softly-moving, dark-skinned, handsome Moors, in robes and turbans, with scimitars and flashing jewels.

#### THE MOORS

Naturally the visitor wished to know more about the dark, African people who made the Alhambra. He learned that the Moors were mingled Berber and Arab tribesmen from northern Africa, led by people of good Arab blood; that when they had invaded Spain in the eighth century they had gradually intermarried with the Spanish people, had adopted many of the customs of the country, and so had made themselves a most individual race.

Those Moors, he learned, were Caucasians like himself, with the fine strong features of the white race, and of a handsome, dignified, noble appearance. Since they had descended from generations of people who had lived in the hot sun of the desert regions, they had dark-brown complexion, dark eyes, and intensely black hair.

In the seventh century, in Arabia, the great religious leader, Mohammed, had proclaimed: "There is but one God, and Mohammed is His prophet." Mohammed had died in 632, but his followers, with sword and spear, had carried his religion throughout Arabia, Syria, Palestine, Egypt, and the whole of northern Africa. Since it is only eleven and a half nautical miles across the Strait of Gibraltar, they felt the temptation to go into Spain and conquer it.

In 711 Count Julian of Ceuta, having quarreled with some of his neighbors, asked the Moors to help him, and sent ships to transport them across the Strait.

Tarik, a Moorish leader, landed with 12,000 men, and in a three-day battle defeated his opponents.

Then he ordered his men to build a fort on the rocky mountain that juts into the sea, and he named the fort after himself, "Jebel-al-Tarik," or, as the English pronounce the word, "Gibraltar."

A year later, other Moors crossed the Strait. By 712 they conquered the southern part of Spain; by 714 they conquered the northern part. Thus they brought it about that between the river Indus, on the borders of India, and the Pyrenees Mountains, on the borders of France, the Mohammedans had an empire such as the world had never seen before.

In 718, fired by their victories, they crossed the Pyrenees, and set out to conquer all Europe. They won great successes until October, 732, when Charles, the King of the Franks, saved Europe by defeating them at Tours.

Even after that, for 760 years longer, an immensely long period, the Moors continued to live in Spain. There they erected many marvelous buildings, of which the Alhambra is merely one notable example. They established colleges; encouraged literature, art, and science; the development of mathematics and of medicine, of astronomy and physics, as well as the study of history and of geography; and they did wonderful work in the making of silken cloth and of steel. In many ways these dark-faced people benefited Spain, setting slaves free; relieving the oppressed; reducing taxation, and giving wide freedom. They did so much that was remarkable that they thought of themselves as leaders of men, and made all people respect their culture and their intellectual ability.

Gradually the Christians in Spain became stronger, and more and more defied the Moors. Step by step they advanced, until they took from the Mohammedans all of Spain except Granada and a few seaports.

In 1238 Mahomet Ibn Al Ahmar became the Moorish ruler of Granada. There he built the fort and the palace, named after himself, the Alhambra.

After the time of this builder of the Alhambra the Moors ruled in Spain for 254 years, so that it seemed that they had firmly established their power and might expect to remain there forever.

For a hundred and more years after Ibn Al Ahmar, Moorish rulers who succeeded him lived in the Alhambra with their courtly followers, and added to the walls, towers, and palaces.

One of the last of the twenty-five Moorish rulers of Granada was Muley Hassan. According to legend he made his wife, Ayesha, jealous because he married a Spanish wife, Isabella de Solis, whom he called Zoraya.

When Muley Hassan learned that the jealous Ayesha had asked the powerful family of the Abencerrages to revenge her wrongs, and that they intended to assassinate him, he invited the conspirators to the Alhambra and there killed them.

Ayesha, learning the fate that had befallen her friends, fled, taking with her her little son, Boabdil.

The little boy, thus almost miraculously saved, grew into manhood, and in 1482 became the ruler of the Moors. He had begun his life in sorrow, and he was destined to end it in still greater sorrow, for he is that Boabdil, the last of the Moorish kings of Granada,

whose fate so strongly interested Washington Irving that he referred to him more frequently than to any other Moorish leader.

#### THE CONQUEST OF GRANADA AND ITS RESULT

At about the time when Boabdil had attained power as a leader of men Ferdinand of Arragon married Isabella of Castile, and thus united two great Christian divisions of Spain. In 1481, just before Boabdil ascended the throne, Ferdinand and Isabella, realizing the strength of the Christian power, resolved to conquer the Moors and drive them from Spain. To that end they began a war that they carried on for ten years. Then, on January 2, 1492, after a siege that had lasted eight months, they entered the city of Granada as victors. They had conquered the Moors, who had ruled in Spain for 781 years, and they brought about their complete expulsion from the land.

Naturally the warlike Spaniards, who had fought the Mohammedan hosts for centuries, hated the Moors and all their works. When the Christians took possession of the Alhambra they carried away all the treasures that the Moors had accumulated, and covered the walls of the beautiful palace with a coat of disfiguring whitewash.

At a slightly later time a Christian king, Charles V, 1516-1556, actually destroyed some of the wonderful Moorish buildings in order to make room for a new palace that he began but never completed. Other Spanish rulers, instead of trying to preserve the Alhambra, did much to injure it. They let it fall into

a condition of partial ruin, and permitted vagabonds to live in the place where kings had dwelt.

During the Napoleonic wars the French, who had invaded Spain, blew up some of the ancient walls to prevent the Spanish from using them for war purposes.

Time, man, and earthquake did much from year to year to make the place still more ruinous.

#### IRVING'S DELIGHT IN THE HISTORY OF THE MOORS

Then in 1826, Washington Irving, led by his love of the romantic, visited the Alhambra and lived there for three months. He felt fascinated by the history, the beauty, and the romance of the place; he studied all that he could find concerning it; and while living in the Alhambra, wrote much about it. In 1829 he published The Chronicle of the Conquest of Granada, the story of the ten years of warfare between the Christians under Ferdinand and Isabella, and the Moors under Boabdil. In 1832 he published The Alhambra, a collection of descriptive essays, historical sketches, and charming legends, based on the Alhambra and its surroundings. In 1835 he published Legends of the Conquest of Spain, a series of articles concerning the Moorish conquest of the land. In 1849 he published Mahomet and His Successors, the full story of the growth of Mohammedan power.

As a result, without intending it, he turned tourists toward the Alhambra, so that the people of Spain, seeing its value and realizing its interest, took steps to preserve the famous place, and its neighboring palace on a near-by hill, the Generalife.

Washington Irving wrote about the Moors with enthusiasm because he thought them a great people.

In The Hall of Ambassadors he wrote:

"As conquerors, their heroism was only equalled by their moderation; and in both, for a time, they excelled the nations with whom they contended."

In Spanish Romance he wrote:

"The Arab invasion and conquest brought a higher civilization, and a nobler style of thinking, into Gothic Spain. The Arabs were a quick-witted, sagacious, proudspirited, and poetic people, and were imbued with oriental science and literature."

#### IRVING'S DELIGHT IN THE ALHAMBRA

For the Alhambra, and its neighborhood, Washington Irving felt a spirit of appreciation and of reverent love. In various places he wrote as follows:

"There is not a mountain cave, not a lonely watchtower in the plains, nor ruined castle on the hills, but has some spellbound warriors sleeping from age to age within its vaults."

Governor Manco and the Soldier.

"We crossed the threshold, and were at once transported, as if by magic wand, into other times and an Oriental realm, and were treading the scenes of Arabian story."

Palace of the Alhambra.

[The reader] "must not expect here the same laws of probability that govern commonplace scenes and everyday life; he must remember that he treads the halls of an enchanted palace, and that all is 'haunted ground.'"

Local Traditions.

"The Alhambra, where everything seems disposed to produce tender and romantic reveries."

Legend of the Rose of the Alhambra.

"The peculiar charm of this old dreamy palace, is its power of calling up vague reveries and picturings of the past."

The Court of Lions.

"The architecture, like that in most parts of the interior of the palace, is characterized by elegance rather than grandeur, bespeaking a delicate and graceful taste, and a disposition to indolent enjoyment."

Palace of the Alhambra.

"Perhaps there never was a monument more characteristic of an age and people than the Alhambra; a rugged fortress without, a voluptuous palace within; war frowning from its battlements; poetry breathing throughout the fairy architecture of its halls. One is irresistibly transported in imagination to those times when Moslem Spain was a region of light amid Christian yet benighted Europe; externally a warrior power fighting for existence; internally a realm devoted to literature, science, and the arts; where philosophy was cultivated with passion, though wrought up into subtleties and refinements; and where the luxuries of sense were transcended by those of thought and imagination."

Poets and Poetry of Moslem Andalus.

Because Washington Irving so loved the Alhambra, and so appreciated the people who had lived within it, he made his book concerning it a work that transports the reader from the hum-drum of daily life into a region of eternal beauty and wonder. He took his readers with him, as it were, into the Alhambra; introduced them to his friends; to Mateo, his guide; to little Dolores, a Spanish girl who lived with her aunt,

Doña Antonia, in the ruined palace; to Pépe, the stuttering gardener, and to many other good people who told him stories about the place. He led his delighted readers about the exquisite rooms of the home of Moorish kings; pointed out the charming effects produced by the architects; took them across open spaces to the surrounding walls; helped them to climb the old towers; pointed to the white Generalife, and the hill where the Gypsies lived; and all the while told the history of the various places, and legends concerning them.

He told the history and the stories merely for the joy of doing it, telling them simply, clearly, and happily, and delighting most in magic and wonders, hidden treasures, mysterious doors that open and shut at the saying of secret words, enchanted armies hidden in caverns, soldiers held spellbound for centuries, wise old magicians buried in the ground, and fierce kings thwarted in their wishes.

He made his book about the Alhambra altogether delightful because he so clearly showed his own happy, pleasure-loving nature. He understood his own character, and spoke of it many times in words like the following:

"Being in a manner a hap-hazard loiterer about the world and prone to linger in its pleasant places."

 $Important\ Negotiations.$ 

"Having always a companionable feeling for my reader, and being prone to live with him on confidential terms."

Important Negotiations.

"One of somewhat shy and quiet habits, and fond of observing the drama of life without becoming an actor in the scene."

The Balcony.

"A life, which the reader perhaps may think has been but too much made up of dreams."

The Author's Farewell to Granada.

Washington Irving so wrote *The Alhambra* that he made it a great success; for he sold it for 1,000 guineas, more than \$5,000. Inspired by his interest in Spain, and by the connection of that land with the discovery of America, he wrote other books, *The Life and Voyages of Christopher Columbus*, published in 1828, and *The Voyages of the Companions of Columbus*, published in 1831.

#### LATER LIFE

When Washington Irving left Spain he returned to England, where the fame of his work as an essayist was so great that the University of Oxford gave him the degree of D.C.L. He wandered somewhat about England, made a literary pilgrimage to the home of Lord Byron, the poet, and then, in 1832, after an absence of seventeen years, returned to the United States, where he received a most hearty welcome.

In middle life, active and interested as ever, he continued to travel, visiting the Catskill Mountains, which he had long before made famous in *Rip Van Winkle*, and going to the western regions of the United States. From his interest in what he saw while making his journey into little-known parts of the country he wrote A Tour of the Prairies, Astoria, and The Adventures of Captain Bonneville.





"Summyone." Washington Irania's Home, Iraniaton-on the-Hudson, New York

"In October, 1836, Washington Irving took up residence in a beautiful stone house of picturesque design, that he called 'Sunnyside,'"

In October, 1836, at the age of fifty-three, Washington Irving took up residence in a beautiful stone house of picturesque design, that he called "Sunnyside," just below Tarrytown and the "Sleepy Hollow" that he had immortalized in *The Legend of Sleepy Hollow*. There in that sheltered place on the banks of the Hudson River, of whose beauty he had been the first American to speak, he continued to write, and there he lived somewhat in the lordly manner in which his friend, Sir Walter Scott, lived at Abbotsford.

Since Washington Irving had written in the most sympathetic manner concerning Spain, and had shown intimate knowledge of the Spanish people, as well as of the Spanish language and literature, President Tyler, at the suggestion of Daniel Webster, appointed him, in 1842, when he was fifty-nine years old, United States Minister to Spain, an appointment so appropriate that it won instant approval.

The distinguished author accepted the unsought honor, went a second time to Spain, and for four years lived in Madrid, the capital, leaving it occasionally to visit other European cities.

In 1846 he returned once more to the United States, and took up residence at Sunnyside, where he lived quietly for thirteen years, making frequent trips to New York and the vicinity. In spite of his advancing years he continued his beloved occupation of writing, but he turned to the more sober and thoughtful type of work, giving his greatest attention to the study of human life as represented in the lives of great men. In 1849 he published *The Life of Goldsmith;* in 1850,

Mahomet and His Successors, a book in which he returned to his great subject, the Moorish conquests; in 1855 Wolfert's Roost, a series of periodical essays; and in 1855–1859 The Life of George Washington, the American leader for whom he had been named, and for whom he had boundless admiration. Thus, up to the age of seventy-six, Washington Irving continued to enjoy life placidly, and to find his greatest pleasure in writing about the past. He lived in a kind of dream world where he saw the figures of legend and romance, and the glories of other times than his own.

It is because of that attitude toward life that in all his writing he expressed happiness or a pleasant kind of melancholy, and wrote with a delicacy and refinement that add immeasurably to the value of his work.

On the 28th of November, 1859, at the age of seventysix, Washington Irving died. He had made himself successful in writing humorous books, essays, short stories, sketches of travel, history, and biography. He had made himself one of the most loved and most respected, as well as one of the most able, of American writers.

#### THE BOOKS THAT WASHINGTON IRVING WROTE

### 1. 1802. Age 19.

Jonathan Oldstyle Papers. Contributions written for his brother's paper, The Morning Chronicle, signed "Jonathan Oldstyle." The articles concern life in New York City at the time when Irving wrote.

### 2. 1807. Age 24.

Salmagundi. A series of 20 publications containing 368



SLEEPY HOLLOW CHURCH, AND THE GRAVEYARD IN WHICH WASHINGTON IRVING IS BURIED

"To look upon its grass-grown yard, where the sunbeams seem to sleep so quietly, one would think that there at least the dead might rest in peace." The Legend of Sleepy Hollow.



# Washington Irving

humorous criticisms of New York City life. Washington Irving, his brother, William Irving, and their friend, James K. Paulding, united in the work, signing themselves "Launcelot Langstaff," "William Wizard," and "Anthony Evergreen."

## 3. 1809. Age 26.

A History of New York, by Diedrich Knickerbocker. A humorous history of Manhattan Island when it was under the control of the Dutch.

## 4. 1819-1820. Age 36-37.

The Sketch Book. Essays concerning Irving's happy ramblings in England, and especially his visits to literary shrines; Rip Van Winkle, The Legend of Sleepy Hollow, and The Spectre Bridegroom, and various historical, literary, and personal essays. An immortal classic.

## 5. 1822. Age 39.

Bracebridge Hall, by Geoffrey Crayon, Gent. A series of essays concerning a visit to an English country house, mentioned in *The Sketch Book*, to which Bracebridge Hall is a sequel.

## 6. 1824. Age 41.

Tales of a Traveller, by Geoffrey Crayon, Gent. A series of sketches and stories, many of them concerning the supernatural.

## 7. 1828. Age 45.

The Life and Voyages of Christopher Columbus. The story of Columbus, told with genuine understanding and sympathy.

8. 1829. Age 46.

Chronicle of the Conquest of Granada. A picturesque account of the conquest of Granada and the expulsion of the Moors by Ferdinand and Isabella, 1482–1492.

9. 1831. Age 48.

Voyages of the Companions of Columbus. A sequel to The Life and Voyages of Christopher Columbus. A sympathetic account of the work of the men who aided Columbus.

10. 1832. Age 49.

The Alhambra. Historical sketches, descriptions, and legends of the Alhambra, as well as accounts of travel in Spain.

11. 1835. Age 52.

A Tour of the Prairies. A narrative of a journey to what was then "The West" of the United States, now "The Middle West."

12. 1835. Age 52.

Abbotsford and Newstead Abbey. A narrative of visits made to the homes of Sir Walter Scott and of Lord Byron.

13. 1835. Age 52.

Legends of the Conquest of Spain. A series of historical papers based upon studies of Spanish history. The papers tell how the Moors conquered Spain.

14. 1836. Age 53.

Astoria. The story of how John Jacob Astor established the fur-trading settlement Astoria in the far west.

# How to Enjoy The Alhambra

15. 1837. Age 54.

The Adventures of Captain Bonneville. A re-written account of the actual adventures of Captain Bonneville, a hunter who ventured into remote parts of the far west.

16. 1849. Age 66.

The Life of Oliver Goldsmith. An intimate narrative of the life of a great author.

17. 1849. Age 66.

Mahomet and His Successors. The romantic story of the founder of a great religion, and of the work of his followers in extending it over a vast territory.

18. 1855. Age 72.

Wolfert's Roost. A series of essays written from time to time for Knickerbocker's Magazine.

19. 1855–1859. Age 72–76.

The Life of George Washington. A beautifully written, appreciative biography of the man for whom Washington Irving was named.

## HOW TO ENJOY THE ALHAMBRA

Here are four plans for study of *The Alhambra*. Follow the plan that will give most pleasure.

#### I. THE LEGENDS OF THE ALHAMBRA

Read the following delightful stories. They form a collection of tales of wonder based on the Alhambra. They give the spirit of the old structure, and tell much concerning the Moors and life in Spain.

- I. The Adventure of the Mason.
- 2. Legend of the Arabian Astrologer.
- 3. Legend of Prince Ahmed Al Kamel; or, The Pilgrim of Love.
  - 4. Legend of the Moor's Legacy.
  - 5. Legend of the Three Beautiful Princesses.
  - 6. Legend of the Rose of the Alhambra.
  - 7. Governor Manco and the Soldier.
  - 8. Legend of the Two Discreet Statues.
  - 9. Legend of the Enchanted Soldier.

#### II. LEGENDS AND STORIES OF THE ALHAMBRA

To the stories named above, if you wish to extend your reading somewhat, add the following:

- 10. The Governor and the Notary.
- 11. The Crusade of the Grand Master of Alcántara.
- 12. Legend of Don Munio Sancho de Hinojosa.

# III. A DESCRIPTION OF THE ALHAMBRA, AND A COLLECTION OF ITS LEGENDS

In addition to all the legends and stories named above read the following descriptive essays concerning the Alhambra.

- 1. The Palace of the Alhambra.
- 2. The Hall of Ambassadors.
- 3. Alhamar, the Founder of the Alhambra.
- 4. Yusef Abul Hagig, the Finisher of the Alhambra.
- 5. The Mysterious Chambers.
- 6. Panorama from the Tower of Comares.
- 7. The Court of Lions.
- 8. The Generalife.
- 9. The Author's Farewell to Granada.

# Bibliography

This course will give the greatest possible pleasure. It omits all that is least interesting, and includes delightful accounts of Irving's rambles about the palace and fortress of the Alhambra, interesting descriptions of important parts of the palace, and brief stories of the history of different parts of the structure.

#### IV. THE ENTIRE BOOK

Read the entire book in the order in which the sections are printed. You will gain full information about Spanish life and customs, and about the Moors and the Alhambra, as well as the pleasure that comes from reading the book as Washington Irving intended it to be read.

## USE OF QUESTIONS

In connection with every one of the plans suggested, answer the questions given on pages 390-401. They will help you to understand and to appreciate.

#### BIBLIOGRAPHY

#### SPAIN

Southern Spain, A. F. Calvert Spanish Highways and Byways, Katharine Lee Bates Four Months Afoot in Spain, Harry L. Franck

#### GRANADA AND THE ALHAMBRA

The Alhambra of Granada, A. F. Calvert Granada and the Alhambra, A. F. Calvert

## THE MOORS

History of the Moorish Empire in Europe, S. P. Scott The Moorish Empire, B. Meakin

Moorish Literature, R. Basset Moorish Remains in Spain, A. F. Calvert In the Track of the Moors, S. Fitzgerald Moorish Cities in Spain, C. G. Gallichan

#### SPANISH HISTORY

The Conquest of Granada, Washington Irving
Legends of the Conquest of Spain, Washington Irving
Mahomet and His Successors, Washington Irving
Isabella the Catholic, and the Overthrow of the Moors in
Spain, I. L. Plunkett

#### WASHINGTON IRVING

Washington Irving, Charles Dudley Warner
The Life and Letters of Washington Irving, Pierre Irving
Along the Hudson with Washington Irving, Wallace
Bruce

Washington Irving, Esq., George S. Hellman

#### SUPPLEMENTARY READING

The Sketch Book, Washington Irving
Bracebridge Hall, by Geoffrey Crayon, Gent., Washington
Irving

Tales of a Traveller, Washington Irving
The Making and Breaking of Almansur, C. M. Cresswell

#### NOTES

#### Palace of the Alhambra

PAGE 1. Caaba: in the eyes of Mohammedans, the most sacred of all shrines. In the Caaba at Mecca is the sacred black stone, said to have come down from heaven.

## Notes

- 2. Charles V: grandson of Ferdinand and Isabella, and Emperor of the Holy Roman Empire 1500–1558. Charles V began the construction of a new palace in the Alhambra, in 1526. Philip V: 1683–1746. King of Spain. He was devoted to his wife, the beautiful Elizabetta Farnese, of Parma.
- 5. the Zegris and the Abencerrages: the great Moorish families whose hostility to each other led to the massacre of the Abencerrages in the Alhambra by King Abul Hassan in the fifteenth century.
  - 6. ciceroni: guides.
- 7. Phœnicians: In very early times enterprising sailors from Phœnicia, on the coast of Syria, visited all the Mediterranean lands, and went far beyond Gibraltar to England, and along the coasts of Africa.
- 11. Dolores: a proper name derived from a word meaning "sorrow." peristyles: series of columns around a court.
- 15. Theban: wise man. The inhabitants of the ancient Greek city of Thebes were reputed to be unusually wise.

#### The Hall of Ambassadors

PAGE 19. spandrels: triangular spaces on either side of an arch.

- 20. Yusef I: Moorish king of Granada from 1333 to 1354, noted not only for his completion of the Alhambra but also for his encouragement of education.
- 21. Albaycin: the Rabad al Bayazin or "Falconers' Quarter," once the residence of Moorish lords. Alhama: mountains about twenty miles southwest of Granada.

**22**. Gothic edifices: buildings characterized by pointed arches and steep roofs. Morisco-Spaniards: the Moors who lived in Spain.

23. plains of Tours: Near Tours, in France, in 732, Charles Martel defeated the Mohammedans and

thereby saved Europe. Allah: God.

24. universities of Toledo, Cordova, Seville, and Granada: In the middle ages the library of Cordova alone contained over 600,000 volumes. Mosque of Cordova: the most beautiful Moorish building in Europe, begun in 786, noted for its size, its arches, its lace-like walls, and its colors. It is 642 feet long and 462 feet wide. Alcazar of Seville: a Moorish palace begun in 1181. It glittered with gold, with marble, and with colors. Its beautiful rooms were made attractive by slender marble pillars, lace-like walls, and marvelous ceilings. Musa and Taric: the Mohammedan leaders who invaded Spain in 711-713, and laid the foundations of Moorish power in that land. Rollo and William: Rollo, a Norwegian viking, invaded what is now France, about oir, and established Normandy. William the Conqueror invaded England in 1066, and established Norman rule in that land.

25. Normandy: what is now the northwestern part of France. Barbary: all of the northern coast of Africa, except Egypt.

#### Alhamar, the Founder of the Alhambra

Page 27. Arjona: a small town in southern Spain, not far from Cordova. Hegira: In 622 Mohammed fled from Mecca to Medina. From that flight or

"hegira" the Mohammedans date their calendar. horoscope: a diagram that shows the positions of the planets at the time of one's birth, with a view to fore-telling the future. santon: a Moorish monk. Tolosa: On July 16, 1212, the Christians of Spain defeated the Mohammedans at Las Navas de Tolosa, greatly weakening Moorish power.

28. Peninsula: Spain and Portugal. Murcia: The Moorish kingdom of Murcia was in the southeastern part of Spain. Jaen: a section of Andalusia in southern Spain, once a Moorish kingdom.

29. James the Conqueror: James I, king of Arragon, 1208 1276, took Valencia, in the eastern part of Spain, from the Moors. Ferdinand the Saint: Ferdinand III, king of Castile, 1200(?)-1252, took many places from the Moors, including Cordova, Jaen, and Seville.

30. the Cortes: the legislative body of Spain.

## Yusef Abul Hagig, the Finisher of the Alhambra

PAGE 38. Morocco: Naturally Morocco, in northwestern Africa, was deeply interested in all that interested the Moors in Spain. battle of Salado: In 1340, Alfonso XI of Castile, and Alfonso IV of Portugal, defeated the Moors near the river Salado, in southern Spain.

The Mysterious Chambers

PAGE 44. damask: cloth of flowered silk, so called from the city of Damascus, in Syria, where it was manufactured.

45. belvedere: a place offering a beautiful view. mirador of the Moorish sultanas: a place from which

the wives of the sultan might enjoy the view. Generalife: the summer palace of the sultans of Granada, a short walk distant from the Alhambra. Muhamed the Left-Handed: Muhamed Nasar, king of Granada from 1423 to 1432.

- **46**. Cetimerian prince: a prince from Ceuta, a place opposite Gibraltar on the northern coast of Africa.
- 48. tower of Comares: a tower of the Alhambra named for Comarech, in Persia, from which place came the artists who adorned it.
  - 54. Alameda: a shaded park.

#### Panorama from the Tower of Comares

PAGE 56. Court of the Alberca: court of the pool, a place designed to give coolness.

- 58. Fountain of Avellanos: fountain by the filbert trees. Ibn Batuta: 1304(?)-1377, one of the most famous of travelers. Born in Morocco, he visited such distant places as China and India, as well as many parts of Africa. Sierra Nevada: "the snowy mountains," seen from Granada in all their beauty.
- 60. Xenil: a river in Andalusia, about 150 miles long. Sante Fé: the city of "holy faith." bridge of Pinos: the bridge of pines.
- 62. Alcaudete to Alcalá la Real: places northwest of Granada.
  - 63. barranco: a ravine.

#### The Adventure of the Mason

PAGE 65. Señor Padre: Sir Priest.

67. matins: morning prayers.

## Notes

69. ducats: A ducat was a coin worth about two dollars.

#### The Court of Lions

PAGE 71. phantasmagoria: an apparatus that produces a series of fleeting pictures.

- 73. mitred prelate: a bishop wearing the bishop's headdress or mitre, a high, pointed cap with two peaks. crosiers: bishops' staffs, having curved tops like shepherds' crooks. *Te Deum:* one of the most beautiful of all Christian hymns: "We praise thee, O God."
- 74. Tetuan, in Barbary: Tetuan is in Morocco in northern Africa. Zacatin of Granada: the market place of Granada.
  - 76. Pacha of Tetuan: Governor of Tetuan.
- 77. Christian crusaders: Between 1096 and 1270 the Christians of Europe made seven expeditions to take the Holy Land from the Mohammedans.
- 79. Gonsalvo of Cordova: Florian, 1755-1794, a French romancer, wrote a story called *Gonsalvo of Cordova*, in which he told much about the history of the Moors.

## Legend of the Arabian Astrologer

- PAGE 82. hieroglyphics: the sacred picture writing of the ancient Egyptians. Amru: an Arab general who conquered Egypt in 639-641.
  - 83. cabalistic: mystic.
  - 84. Allah Akbar! God is great!
- **85**. King Solomon: The reputed wisdom of Solomon, King of Israel, 993–953 B.C., led to the close association of his name with works of magic.

86. genii: spirits able to assume various forms. Talisman of Borsa: the magic figure of Borsa, in Egypt.

87. Chaldaic: Chaldaic or Babylonian writing,

supposed to have magic power.

**91**. **Damascus**: the capital of Syria, noted for its silks.

93. Gaudix: about 30 miles northeast of Granada.

- 94. Gothic Spaniards: The Visigoths, Teutonic people, entered Spain early in the fifth century. Their descendants are called Gothic Spaniards. Arabian Conquest: the conquest of Spain by the Mohammedans under Tarik, early in the eighth century.
- **95.** David: Abishag, a beautiful Shunammite woman, was brought to King David, the father of Solomon, to comfort him in his old age.
- **96**. **Zacatin of Granada**: the bazar, especially the place where personal adornments were sold.
- 99. garden of Irem: the fabled city seen by travelers in the desert, as narrated in the paragraphs that follow. the Koran: the sacred book of the Mohammedans, put into writing in 655, 23 years after the death of Mohammed in 632. Mecca: the most sacred of all Mohammedan cities, and the chief city of Arabia.

100. Addites: the immediate descendants of Noah.

#### The Generalife

PAGE 109. Ponce de Leon: 1460 1521, the discoverer of Florida.

Legend of Prince Ahmed Al Kamel; or, The Pilgrim of Love

PAGE 112. amorous temperament: a loving nature. 116. Queen of Sheba: Balkis, who came to visit

## Notes

Solomon and learn if the reports of his greatness were true.

- 132. cabalistic raven: magically-gifted raven.
- 133. the zambra: a gay Moorish dance. Guadal-quiver: a river in southern Spain, about 300 miles long.
- 134. Abderahman: 731–788, one of the greatest of Mohammedan rulers in Spain, founder of the Omniad rule, and builder of the mosque of Cordova.
- 135. Dervises and faquirs: Mohammedan monks. pragmatical: matter-of-fact.
  - 138. bons mots: clever sayings.
- 139. Sierra Morena: "the brown mountains" in southern Spain. Golden Tagus: the most notable river in Spain, 560 miles long.
  - 143. Mussulman: Mohammedan.
- 145. Fez: the capital of Morocco in northern Africa.
- 150. Roderick the Goth: the last Gothic king of Spain, conquered and killed by Tarik in 711.
  - 152. Bedouin Arab: a wandering Arab.

## Legend of the Moor's Legacy

PAGE 157. esplanade: a level place for walking.

- 158. Galicia: a section of northwestern Spain. Savoyards: people from the mountain regions of Haute-Savoie or Savoie, near the borders of France, Italy, and Switzerland.
- 161. Angosturas of the Darro: The river Darro flows through the city of Granada. The bridges and open places by the river offer opportunities for holiday gatherings. *puchero:* meat for the pot.

164. the famous barber of Seville: In Rossini's famous opera, *The Barber of Seville*, 1816, the barber is shown as a most inquisitive person.

165. quidnuncs: gossips.

171. Tangiers: a city of Morocco on the Strait of Gibraltar.

181. harpies: people who extort money. In Greek myth a harpy was a man-devouring monster, half-bird and half-woman.

## Legend of the Three Beautiful Princesses

PAGE 193. jalousies: inside window blinds made of strips of wood or open work.

198. Hesperian fruit: According to Greek myth golden apples grew in the Garden of Hesperides, over which a dragon kept watch.

203. rock of Gibraltar: Jebel-al-Tarik, or "Hill of Tarik," a huge rock promontory that guards the Strait of Gibraltar. It is 1439 feet high.

205. renegado: deserter.

217. barrancos: gorges.

## Legend of the Rose of the Alhambra

PAGE 220. Infantas: Princesses.

**221. Bourbon**: a great French family from which sprang many rulers of France, Spain, and Naples. **barbican**: a tower that serves as an outer defense of a castle or city.

222. Antinous: a beautiful Roman youth of the second century, represented in many statues. gerfalcon: a large falcon, or hawk, trained to hunt for its master.

## Notes

230. Ay de mi! Alas! poor me!

**236.** lute: a guitar-like stringed instrument with a large pear-shaped body.

237. hypochondriac: one who is continually depressed. megrims: the "blues." Farinelli: 1705-1782, one of the greatest soprano singers.

238. St. Ildefonso: La Granja, a royal castle 37 miles from Madrid. Versailles: the magnificent palace of the French kings, 11 miles from Paris. It is noted for its gardens and fountains.

242. Cremona: a place in Lombardy, Italy, noted as the home of Antonius Stradivarius, 1644(?)-1737, who made marvelous violins. Paganini: 1782-1840, a great Italian violinist who was making great successes at the time when Irving wrote.

#### The Governor and the Notary

PAGE 243. a toledo as long as a spit: a sword as long as a rod for roasting meat. Toledo was noted for making swords of fine temper. *imperium in imperio:* an empire within an empire.

244. Plaza Nueva: "The New Plaza."

247. figo: fig.

#### Governor Manco and the Soldier

Page **253**. Castilian: belonging to Castile, a once powerful kingdom in northern and central Spain. **Morisco**: Moorish.

254. Madre di Dios! Mother of God!

255. wheel of the cistern: the well wheel. bandolero: highwayman.

256. Franciscan friar: a monk of the order of St. Francis, founded in 1210.

258. Valladolid: a city some four hundred miles north of Granada. Old Castile: a section of Spain several hundred miles north of Granada.

262. Segovia, Guadarama, Escurial, Madrid, and La Mancha: noted places between Valladolid and Granada, a distance of about 400 miles.

275. Val de Peñas and Malaga: noted Spanish wines. *spolia opima*: the richest booty.

276. grand inquisitor: the head of the Inquisition, a court to examine and punish heretics, or people guilty of crimes against the Church. auto-da-fe: execution, or burning at the stake. familiars of the Holy Office: confidential officers in the employ of the Court of the Inquisition.

277. doubloons: gold coins worth between fifteen and sixteen dollars each.

## Legend of the Two Discreet Statues

PAGE 279. the Cid: the most famous hero in Spanish story, 1040 1099. He performed prodigies of valor in the wars with the Moors. Even after his death, placed on a horse, he put the enemy to flight! Barnardo del Carpio: one of the great national heroes of Spanish song and story. In the ninth century he fought valiantly against the Moors, and all other enemies of the Spanish. Fernando del Pulgar: one of Queen Isabella's councillors of state, 1436-1492. He wrote a history of the events of his time. fandangos: lively dances.

## Notes

280. fosse: the moat, or ditch around the fort.

287. Plaza de los Algibes: Square of the Cisterns, or Wells.

288. alfaquis: learned lawyers.

294. San Francisco: St. Francis of Assisi, 1182–1226, founder of the Franciscan Order of Friars.

298. Saint Dominick, Saint Andrew, Saint James: Saint Dominick, 1170-1221, founder of the Dominican Order, was born in Old Castile, Spain. Saint Andrew and Saint James, disciples of Jesus, are held in especial reverence by the Spanish.

299. animas: sunset.

300. equitation: horsemanship.

#### The Crusade of the Grand Master of Alcántara

PAGE 305. Library of the University: Washington Irving, by nature a lover of books, found particular delight in reading the ancient volumes in the old library of the University of Granada. grand master of Alcántara: The order of Knights of Alcántara was founded about 1156 to fight the Moors. Henry III: King of Castile, 1390–1406. He was called "The Weak," because he was by no means inclined to wage war against the Moors.

307. Pelazo: founder of the Christian Kingdom of Asturias in northwestern Spain, 718. cap-a-pie: from head to foot.

314. Santiago! St. James! the Spanish battle-cry.

315. pennon of the Order of Alcántara: a long triangular flag bearing the symbol of the order.

## Legend of Don Munio Sancho de Hinojosa

PAGE 317. Benedictine: The Order of Benedictines was founded by St. Benedict, an Italian, in 529.

318. falconry: the sport of hunting with the aid of trained falcons, or hawks.

322. Salmanara and Ucles: places 56 miles southeast of Madrid. The battle near them was fought in 1108.

323. seneschal: the keeper of the castle.

**324.** San Domingo: St. Dominick. patriarch: the highest church dignitary of the city, superior to an archbishop.

**325.** Castile and Leon: former Christian kingdoms in the north of Spain. Pamplona: capital of the former Kingdom of Navarre, near the Pyrenees, noted for stirring events during the wars with the Moors.

## The Legend of the Enchanted Soldier

Page 326. judicial astronomy, necromancy, chiromancy: telling the future by observing the stars, communicating with the dead, or reading the palms of the hands. sacristan: church officer or sexton. mendicant: begging.

**327.** cabalistic: mystic or magic. mendicity: practice of begging.

330. Andalus: Andalusian.

331. paseo: walk. siesta: after-dinner nap.

332. estudiante sopista: a student living on charity.

**336**. **necromancer**: one who communicates with the dead, and has powers of enchantment.

339. Red Sea: The Arabs naturally condemned evil

# Vocabulary

spirits to the depths of the Red Sea, close to their own land. The Moors continued many Arab superstitions, and transmitted them to the Spaniards.

#### The Author's Farewell to Granada

Page 343. elysium: heaven.

**344**. *posado*: inn. El Rey Chico: Boabdil, the last Moorish king of Granada, called "El Chico," "The Little." *escopeta*: shotgun.

345. consanguinity: relationship. Medico: physician.

346. cicerone: guide.

#### VOCABULARY

Alameda: a shaded park.

Albuca: a pool.

Alcayde: governor.

Alcazar: castle or fortress.

Alfaquis: learned lawyers.

Alforjas: saddle bags.

Al fresco: in the open air.

Alguazil: a police officer.

Andaluz: a native of Andalusia.

Ay de mi! Alas! Poor me!

Bandalero: highwayman.
Banderoles: little streamers.

Barranco: a ravine.
Basquinas: upperskirts.

**Bolero**: a lively Andalusian dance. **Brasero**: a brazier or fire pan.

Caballero: gentleman. Carbonadoed: hacked.

Castañets: wooden shells held in the hand and clicked

together.

Contrabandista: a smuggler.

Corregidor: magistrate or mayor.

Ciceroni: guides.
Cigarillo: cigarette.

Dia de la toma: day of capture (of Granada).

Duenna: governess or companion.

Escapada: escape.

Escribanos: court clerks.

Esplanade: a level place for walking.

Fandango: a very spirited Spanish dance.

Figo: fig.

Garbances: chick-peas, much used for food in the

south of Europe.

Hidalgo: a nobleman.

Infantas: princesses.
Infiernos: places of evil.

Ladrones: highwaymen.
Lazzaroni: homeless idlers.

Madre de Dios! Mother of God! Majo and maja: beau and belle.

Maleta: little bag.

# Vocabulary

Manta: robe.

Mantillas: lace coverings for the head and shoulders.

Matins: morning prayers.

Medico: physician. Morisco: Moorish.

Padre: father (priest).

Paseo: walk, or promenade.

Posada: an inn or lodging house.

Provant: supplies or provisions.

Puchero: meat for the pot.

Punctilio: insistence upon ceremonious etiquette.

Renegado: deserter.

Santon: a Moorish monk.

Señora: lady.

Sierra: a range of mountains. Siesta: after-dinner nap.

Sombreros: broad-brimmed hats.

Tertulias: assemblies.

Trabuco: a blunderbuss, or short musket or shotgun

with a large barrel and a flaring muzzle.

Tresillo: a card game played by three people.

Vega: an open plain.Ventas: wayside inns.

Zacatin: bazaar.

Zambra: a gay Moorish dance.

#### TOPICS FOR ORAL OR WRITTEN COMPOSITION

#### Palace of the Alhambra

- 1. Explain the difference between the palace and the fortress of the Alhambra.
- 2. How does it happen that a Christian palace is contained within the walls of the Alhambra?
  - 3. How did the Alhambra fall into neglect?
- 4. What was the condition of the Alhambra when Irving visited it?
  - 5. How did the Gate of Justice gain its name?
- 6. How did the common people of Spain look upon Moorish ruins?
- 7. Give the true explanation, and the fanciful explanation, of the symbols on the Gate of Justice. Which pleases you better? Why?
- 8. Why did Irving regard the palace of Charles V as an intruder?
- 9. What reasons might lead a superstitious person to think the Alhambra protected by a magic charm?
- 10. What superstitions were connected with the Hall of the Abencerrages?
- 11. Tell the story of the adventures of the invalid soldier and his successor.
  - 12. What sort of stories did Irving most enjoy?
  - 13. Invent a story about the Hall of the Two Sisters.
- 14. In what ways was the Alhambra a pleasant place in which to live?
  - 15. Name the principal parts of the Alhambra.
- 16. Describe the material, the coloring, and the ornamentation of the Alhambra.

# Topics for Composition

#### The Hall of Ambassadors

- 1. What made the Hall of Ambassadors strange, beautiful, and interesting?
- 2. How does Moorish architecture reveal the nature of the Moors?
  - 3. What sort of kingdom did the Moors establish?
  - 4. How did the Moors influence Europe?
  - 5. How long did Moorish power last?
  - 6. Why did Moorish power decline?
  - 7. What became of the Moors?

#### Alhamar, the Founder of the Alhambra

- I. What sort of man was the founder of the Alhambra?
- 2. How did Alhamar become a vassal of King Ferdinand?
  - 3. What shows Alhamar's good character?
- 4. In what ways was Alhamar an unusually good king?
- 5. In what manner did Alhamar live when he was a resident of the Alhambra?
  - 6. Summarize all the reasons for admiring Alhamar.

## Yusef Abul Hagig, the Finisher of the Alhambra

- 1. What was the character of the finisher of the Alhambra?
  - 2. In what ways was Yusef a good king?
- 3. What comforts did the Moors of Yusef's time enjoy?
- 4. In what ways did Yusef show courtesy to his enemies?

5. Why are you glad that the founder, and the finisher, of the Alhambra were both good men?

## The Mysterious Chambers

- 1. Describe the chambers to which the mysterious door gave entrance.
  - 2. Why are you interested in Linderaxa?
- 3. What reasons led Irving to move to the rooms once occupied by a queen? What reasons might have deterred him?
- 4. What characteristics did Irving show during his stay in the mysterious chambers?
  - 5. Describe a moonlight night in the Alhambra.
- 6. How does Irving's account of his delight in the Alhambra make you feel toward Irving?

#### Panorama from the Tower of Comares

- I. Why does Irving use the present tense?
- 2. What may be the fate of the Alhambra?
- 3. Imagine yourself on the Tower of Comares. Describe the view.
- 4. How do the mountains beautify Granada? How do they benefit Granada?
- 5. What relates the region of the Alhambra with America?
- 6. What shows the courtesy and nobility of the Moors?

#### The Adventure of the Mason

- t. Why are you inclined to like the Mason?
- 2. What was the priest's purpose?

# Topics for Composition

- 3. Did the landlord know anything about hidden treasure?
  - 4. How did the Mason become rich?

#### The Court of Lions

- 1. Explain the first sentence.
- 2. Why did Irving like the Court of Lions?
- 3. Describe scenes that took place in the Hall of Justice.
- 4. Why did Irving feel especial interest in the Moor he met in the Alhambra?
- 5. What did the Moor tell Irving about life in the Alhambra?
- 6. With what emotions did the Moors of Irving's time think of the Alhambra?
  - 7. In what ways was Boabdil unlucky?

## Legend of the Arabian Astrologer

- I. Why did Aben Habuz have enemies?
- 2. In what different ways was the Arabian astrologer remarkable?
- 3. Tell about the wonderful book that the astrologer obtained.
- 4. Describe the magic tower that the astrologer constructed.
  - 5. Explain all the uses of the magic tower.
- 6. What was the astrologer's idea of a suitable home for himself?
  - 7. What was the character of the king?
  - 8. In what ways was the captive dangerous?
  - 9. Describe the Garden of Irem.

- 10. What strange adventures had the astrologer experienced?
  - II. How did the astrologer outwit the king?
- 12. In what ways is the Alhambra like the Garden of Irem?
- 13. What are the facts on which the story of the astrologer is based?

#### The Generalife

- I. What is the situation of the Generalife?
- 2. What makes the Generalife beautiful?

# Legend of Prince Ahmed Al Kamel; or, The Pilgrim of Love

- I. Why was the Generalife constructed?
- 2. What actions showed that the Prince had an unusually loving nature?
- 3. What were the characteristics of the Prince's four friends?
- 4. Why did the Prince's four friends know nothing about love?
- 5. What reasons led the astrologer to warn the Prince against love?
  - 6. Explain the dove's riddle about love.
  - 7. Why did the Prince sympathize with the dove?
- 8. In what ways was the situation of the Princess like that of the Prince?
- 9. Why did the death of the dove sadden the Prince?
  - 10. What made the owl a good guide?
  - 11. Why was the raven well fitted to give advice?
  - 12. Explain the satire in Irving's remark that "The

# Topics for Composition

fair sex have a vast admiration for erudite parrots that can quote poetry."

- 13. How did the parrot differ from the owl?
- 14. What good news, and what disturbing news, did the parrot learn?
  - 15. How did the owl help the Prince to success?
- 16. What made the arrival of the Prince at the tourney most spectacular?
- 17. Tell about the most astonishing events at the tourney.
- 18. How did the people of Toledo explain the events of the day?
  - 19. How does Irving make the story humorous?
  - 20. Why did the Princess become sick?
  - 21. Why did the Prince disguise himself?
- 22. In what surprising way did the Prince win the Princess?
  - 23. What makes the ending of the story satisfactory?

## Legend of the Moor's Legacy

- 1. What sort of person was Peregil?
- 2. What showed Peregil's good heart?
- 3. Why was Peregil not more curious about the sandalwood box?
  - 4. What was Pedrillo Pedrugo's character?
  - 5. What was the Alcalde's character?
  - 6. Describe the alguazil.
  - 7. How does Irving satirize Spanish justice?
- 8. How did Peregil happen to learn the secret of the box?

- 9. Why would not the Moorish merchant make use of the magic scroll without letting Peregil know?
  - 10. What did the Moor's legacy reveal?
- II. What characteristics did Peregil show in telling his wife the secret of the Moor's legacy?
  - 12. How do you account for the wife's foolishness?
- 13. Did the Moor suspect the Alcalde and his accomplices?
- 14. In what ways is the end of the story entirely satisfactory?

## Legend of the Three Beautiful Princesses

- I. What sort of story does the first paragraph lead you to expect?
  - 2. Explain Kadiga's advice to her mistress.
- 3. How does the story of the three princesses resemble the story of the Pilgrim of Love?
  - 4. How did the three princesses differ?
  - 5. Was Kadiga really discreet?
  - 6. Explain Kadiga's strange message to the king.
- 7. How did the princesses, when grown to woman-hood, differ?
  - 8. In what ways did the king blunder?
  - 9. Describe the tower of the princesses.
  - 10. Why did the princesses become melancholy?
- 11. Did Kadiga intend to aid the king, the princesses, or the three Spanish cavaliers?
- 12. What other adjective than "discreet" might be applied to Kadiga?
- 13. With reference to the story explain the proverb, "Love delights to struggle with difficulties, and thrives the most hardily on the scantiest soil."

# Topics for Composition

- 14. How did Kadiga lead the princesses to think that they themselves made their plans?
- 15. Why was Hussein Baba ready to aid the escape?
- 16. How did the events of the escape reveal character?
  - 17. How did Hussein's belt happen to come loose?
- 18. Invent a story about the life of Kadiga and the fisherman.

## Legend of the Rose of the Alhambra

- I. How is the story connected with the preceding story?
- 2. In what ways was the page a superior sort of person?
- 3. How did the page happen to meet the girl of the tower?
- 4. What characteristics did the meeting of the page and the girl reveal?
  - 5. What sort of woman was Jacinta's aunt?
- 6. In what ways did the characters of Jacinta and the page differ?
- 7. Why should the spirit of Zorahayda be interested in Jacinta?
  - 8. In what way was Jacinta able to help Zorahayda?
- 9. In what mood does Irving write about the king's illness?
  - 10. Why was Jacinta able to cure the king?
- 11. Point out all the ways in which the story ends happily.
  - 12. Why did Irving mention Paganini?

#### The Governor and the Notary

- I. What was the character of the Governor?
- 2. What is your opinion of the Corporal?
- 3. Explain how the correspondence between the Governor and the Captain-General shows the character of each man.
  - 4. How does Irving satirize Spanish ways?
- 5. Explain how the Governor more than matched the Captain-General.

#### Governor Manco and the Soldier

- 1. What makes the opening of the story both realistic and picturesque?
- 2. What would you have thought of the strange soldier if you had seen him as he first approached?
- 3. What spirit did both the soldier and the Governor show when they met?
  - 4. In what ways was the soldier's story remarkable?
- 5. In what respects did the soldier's story seem true?
- 6. What parts of the soldier's story lead you to like him?
  - 7. How do you account for all that the Moor did?
  - 8. Describe the interior of the caverns.
- 9. What is the explanation of the re-union in the caverns?
- 10. How did the strange soldier flatter Governor Manco?
- 11. How did the soldier make his appearance near the Alhambra seem reasonable?
  - 12. What did the Governor think of the soldier?

# Topics for Composition

- 13. Where had the treasure, possessed by the soldier, come from?
  - 14. Why did Governor Manco confine the soldier?
  - 15. What made the prisoner most likable?
- 16. What people were interested in the prisoner? Why were they interested?
  - 17. What became of the soldier?
  - 18. Why do you like the story?

## Legend of the Two Discreet Statues

- 1. Would you have liked Lope Sanchez?
- 2. What made the evening festivities delightful?
- 3. Invent a story about the goat-tender's adventures in the cave.
  - 4. Explain Sanchica's experiences at the pit.
  - 5. Describe the ghostly army of Moors.
- 6. How did Irving connect this story with stories told earlier in the book?
- 7. Tell the story of the old man and the enchanted woman.
- 8. Describe the Alhambra as it was when occupied by the Moors.
- 9. Why did the enchanted woman treat Sanchica so kindly?
  - 10. How did Sanchica prove she had not dreamed?
  - 11. How did riches change Lope Sanchez?
  - 12. What sort of person was Fray Simon?
  - 13. Why did Fray Simon wish for the treasure?
  - 14. How did Fray Simon fall into trouble?
- 15. Why did Fray Simon's treasure turn into worthless material?

- 16. What became of Lope Sanchez?
- 17. What explanations of Lope Sanchez's wealth might be given?

# The Crusade of the Grand Master of Alcantara

- 1. What was the condition of Spain in the fourteenth century?
  - 2. Explain the hermit's vision.
- 3. What were the most insulting parts of the Grand Master's message?
  - 4. What shows the Grand Master's fanaticism?
- 5. What reasons might have turned the Grand Master back?
  - 6. What spirit did the Spanish soldiers show?
- 7. In what ways was the Grand Master worthy of the inscription placed on his tomb?

# Legend of Don Munio Sancho de Hinojosa

- 1. How did Don Munio differ in character from his wife?
- 2. In what ways were both the Moor and his captor chivalrous?
- 3. To what extent, in the past, were the Spanish cavaliers courteous and generous?
  - 4. Why did the Moor regret having killed his enemy?
- 5. What made the home-coming of Don Munio dramatic?
  - 6. Explain the apparitions seen at Jerusalem.
- 7. How much did Spanish cavaliers value their promises?
  - 8. What ideals of chivalry does the story set forth?

# Topics for Composition

## The Legend of the Enchanted Soldier

- I. How did a mendicant student differ from a college student of today?
  - 2. Where did the magic ring come from?
  - 3. To what legends does Irving refer?
- 4. Why was the student at first unsuccessful in love?
- 5. In what ways was the soldier on guard astonishing?
- 6. In what ways did the student's experiences differ from ordinary experiences?
- 7. How does the story of the soldier differ from the story of Rip Van Winkle?
- 8. How did the soldier's request fit in with the student's wishes?
  - 9. What motives moved the Padre?
  - 10. How does Irving laugh at the Padre?
  - II. Why did the student fail to obtain the treasure?
- 12. Imagine that you find one of the magic seals of King Solomon, and that you visit the Alhambra today. Tell your story.

#### The Author's Farewell to Granada

- 1. What impression had Irving made upon the people who lived in the Alhambra?
- 2. What were Irving's feelings on leaving the Alhambra?
- 3. How does the book make you feel toward Washington Irving?
- 4. Write a series of descriptions, historical sketches, and legends, concerning some place near your home.









PS 2056 A3 L3 Irving, Washington. The Alhambra.

MAR. 15.1978

PS 2056 A3

L3

94908

94908

THE VINING LIBRARY
W. V. I. T.
MONTGOMERY, W. VA. 25136

# W. VA. INSTITUTE OF TECHNOLOGY

